Organe des Catholiques angue française du Nord-Ouest.

ABONNEMENTS: Un an (Canada).....\$1.00 Un an(Etranger)fr7 50 \$1.50 ANNONCES Laligne (lère insertion) \$0.12 Insertions subséquentes 0.08 Mariage, Décès, Nais-

# NOTRE FOI!

Le seul journel trançais de la

> REDACTION: 405, 13ème RUE **ADMINISTRÁTION** 1303, 4ème Avenue Quest Prince-Albert, Sask.

**NOTRE LANGUE!** 

A.F. AUCLAIR, O.M.I., Directeur

Publié par la Cie La Bonne Presse Ltée.

J.-P. DAOUST, Gérant

Téléphone 2964

# d'école de la Saskatchewan

A RÉGINA, LES 27 ET 28 FÉVRIER

Tous les centres franco-canadi ens de la province ont à coeur d'être représentés.-Prix de faveur accordés aux délégués par les compagnies de chemin de fer.-Programme de la Convention

A travers toute la province, nos commissions scolaires des centres franco-canadiens prennent un vif intérêt à la Convention des commissaires d'école, dont la date approche rapidement. Un bon nombre ont déjà fait le choix de leur délégué, les autres le feront ces jours-ci.

Nous avons déjà donné les noms katoon. des délégués de Montmartre et de Debden. Nous pouvons ajouter auter aujourd'hui que Duck Lake sera représenté par M. O. Dubé, Ormaux par M. Emile Charpentier, Bérubé par M. Cyrille Tremblay, Albertville par M. Adélard Camiré, Emileburg par M. Joseph-Tsidore

M. A. Gauthier, secrétaire-trésorier du district de Saint-Denis, nous informe que son école enverm un délégué. Il croit pouvoir asurer, en outre, que toutes les écoles de la région de Vonda aumut chacune leur représentant. des résolutions. sof en tout ser! délégués Bravo!

min de fer. Les délégués doivent l'école". acheter un billet simple de première classe de leur station respeclive pour Régina et se faire délicrétaire de la Convention qui le virecevront gratuitement leur billet de retour.

le programme qui a été tracé par les organisateurs:

MARDI 27 FEVRIER

9 hrs a.m. -- Réunion des délégués et présentation des lettres de

10 hrs.—Discours du Président. 10 hrs 30-Discours de bienveiue du maire.

trésorier.

11 hrs 30—L'économie de l'Education, par W. W. Swanson, P. tion et après avoir prié avec fer-II. D. professeur d'économie. Sas- veur, ils sont arrivés, à l'unanimi- de l'épiscopat ontarien, le Droit a

Après-midi, 2 lus—lra Stratton. Les évêques de l'Ontario, réunis M. le sénateur Landry: commissaire officiel. "Refonte de en assemblée, voient avec crainte l'école". Discussion sous la rection de James Duff. M. A.

3 hrs 30.—Causerie. 4 hrs-Résolutions.

catholique.

MERCREDI 28 FEVRIER

santé des écoliers". 10 hrs 30-Rapport du comité

3 hrs—Elections des Officiers. God save the King.

Comme on le voit, ce programver en même temps un certificat. me comporte des travaux intéreslls présenteront ce certificat au se- sants pour tout commissaire d'école qui a à cœur de remplir conssera. Sur production du même cieusement ses fonctions. Il n'y certificat à la station, les délégués paraît rien qui soit de nature à justisier nos craintes au sujet de la question du français; mais le dan-Les séances de la Convention se ger n'en existe pas moins et la prétiendront à l'hôtel de ville. Voici sence des nôtres y est absolument indispensable. Nous savons de source certaine que les représentants allemands, hongrois, ruthènes et autres y seront en grand nombre. Les Franco-Canadiens, eux aussi, sauront faire leur devoir.

#### Le train qui transporte le 233e Les Belges de l'Ouest

déraille Le convoi spécial qui transportait dans l'Est le 233e bataillon anadien-français de l'Ouest a dé-vement considérable dont l'éloge mille jeudi matin à 40 milles à n'est plus à faire sur le terrain l'ouest de Winnipeg. Les einq agricole. Les événements actuels "la langue française par la section derniers wagons ont culbuté du mettent en relief une autre de leurs haut d'un remblai élevé. La cau- qualités foncières qui est l'attachese de l'accident est un rail brisé. ment sincère à la mère patric. y avait 300 soldats dans le train Nous sommes mieux que tout autre el tous étaient en formis. Près de la même de le constater par les quarante ont éte blessés, mais au nombreuses lettres que nous recegravement. Le lieutenant- vons de lecteurs belges nous commionel Leprohon, commandant muniquant des informations, nous du bataillon était dans le train et demandant de tenir le public au a été lui-même ligèrement blessé. courant de la situation affreuse de A partir du premier mars

prochain, l'abonnement au Patriote de l'Ouest sera porté à une plastre et demie par année, téressé des Belges du Canada est Jusqu'au premier mars, l'a- tout à l'honneur de la petite nabonnement demeure comme tion qui lutte si vaillamment pour par le passé à une piastre et " nont l'abonnement est échu pourront bénéficier de rer plus de sympathie encore, s'il ancien prix en renouvelant est possible pour la Belgique marvant cette date.

L'Ouest canadien possède une population d'origine belge relatileur pays, ce que nous faisons d'ailleurs bien volontiers.

Le patriotisme ardent et désinson existence. Il doit nous inspi-

# Convention des Commissaires Les évêques de l'Ontario Le Père Hugonard est mort et la question bilingue

Lettre collective de NN. SS. les vêques et évêques de l'Ontario. — Déclaration du président de l'Association d'Education.

été adressée à leurs fidèles par tous son jugement sur ce Règlement, les archevêques et évêques ayant s'exprime comme suit: "Malheuiuridiction dans l'Ontario: Chers Frères,

Les archevêques et les évêques soussignés, ayant juridiction dans l'Ontario, ont tenu une assemblée question soumise à leur considéra- tive qui pourrait la troubler. té, à la conclusion suivante :

par la question bilingue et profon-ll'Ontario au sujet de nos écoles. de temps à autre.

sement la majorité de cette provin-11 hrs 30-Norman Black: "La ce de considérer d'une manière Nous avons reçu de nombreuses signification et la nécessité du Ser-sympathique les aspirations et les demandes de renseignements au vice des écoles de la Saskatchewan. demandes de leurs concitoyens ca- pas à la vérité la difficulté scolaire sujet du voyage à Régina. Voici / 2 hrs-Geo. M. Weir, de l'Ecole | nadiens-français relatives à l'éta- | ontarienne ; les Evêques le reconl'arrangement qui a été conclu normale de Saskatoon: "Quelques blissement et au fonctionnement naissent eux-mêmes puisqu'ils re we toutes les compagnies de che- principes sur l'administration de des écoles bilingues, leur permet- commandent à leurs fidèles, quels convenable du français avec la initiative "en attendant les futurs connaissance parfaite de l'anglais. développements de cette question",

> Les évêques de l'Ontario ont la confiance que ni le Gouvernement ni la majorité de la population n'ont le désir, non plus que l'intention, de proscrire la langue française. Cela ressort des mots mêmes d'une déclaration officielle du Gouvernement de l'Ontario, en date du 14 mars 1916, qui se lit comme suit:

"glaises-françaises. Pour ce qui | "law abiding citizens". est des écoles qui ne sont pas sur cette liste, mais où se trouvent cependant des enfants "de langue française, ou bien en-"core, dans le cas de nouvelles éco-"les organisées depuis l'adoption "du Règlement 17 en 1913, il est "pourvu à l'usage et à l'étude de "S4 (b) de l'acte des Ecoles Publiques, et par la section (12 (2) 'des Règlements des Ecoles Publiques et Séparées. Ces lois et rè-'glements qui, depuis plusieurs 'années, assignent la place de la langue française dans les écoles 'de l'Ontario n'ont jamais été amendés ni abrogés".

tre leurs concitovens de l'Ontario. l'agitation faite contre les mesures du Gouvernement en matière d'éducation est due à une interprétation fautive du Reglement 17. Et la chose n'est pas surprenante, puisque le Comité Judiciaire du paroles mêmes de Notre Très Saint par les officiers du gouvernement

La lettre collective suivante a Conseil Privé lui-même, pendant reusement, ce Règlement est ré-'digé d'une manière obscure, et il 'n'est pas facile de dire quelle en 'est la véritable portée".

En attendant les futurs dévelop-10 hrs 45-Discours de délégués la Ottawa, le 24 janvier 1917, et pements de cette question, Nous de-11 brs-Rapport du secrétaire- après mûre considération, après mandons à Nos fidèles de garder la avoir soigneusement étudié la paix en ne prenant aucune initia-

> En même temps que cette lettre publié la déclaration suivante de

Le Droit public aujourd'hui la di- et douleur les divisions et les dis- lettre collective de Nos Seigneurs sentiments causés dans la province les Archevêques et les Evêques de

dément désireux de promouvoir la C'est un document important Soirée-Discours du premier paix et l'harmonic civiles et reli- dont nous saluons l'apparition avec ministre Martin. Concert au pro- gieuses, ils adressent au clergé et un plaisir facile à comprendre, car fit de la Ligue des soldats de retour aux fidèles une solennelle exhor- nous y trouvous, avec les conseils du front, sous les auspices du Club tation. leur enjoignant, en même de modération et de prudence temps, d'obéir à toutes les lois et à tombés de la bouche de l'épiscopat tous les règlements qui sont justes l'affirmation catégorique et unani-9 hrs 30 Dr Seymour: La et que les autorités civiles feront me que ni le gouvernement (de TOntario), ni la majorité de sa De plus, ils prient respectueu- population n'ont le désir, non plus 'que l'intention de proscrire la

'langue française''. Cette lettre collective ne règle ce qui indique une action ultérieure de la part de ceux que le Saint Siège a chargés du règlement de cette difficulté de manière i "faire attribuer à chacune des parties ce qui est juste et équita-

La recommandation épiscopale de l'obéissance aux lois justes tombe dans une terre bien préparée, les Canadiens français s'étant tou-"Le Règlement 17 s'applique jours fait un scrupule d'obéir aux 'seulement à la liste des écoles dé-lois justes, à tel point que Sir Ja-"signées chaque année par le Mi- mes Whitney leur a rendu ce pu-'nistre comme étant des écoles an-blic témoignage qu'ils étaient des

L'obéissance aux lois justes n'entraîne pas la soumission aux lois injustes. La doctrine de l'Eglise sur ce point est bien connue, et comme il vaut mieux obćir à Dieu qu'aux hommes et que les prescriptions du droit naturel priment les ordonnances humaines nous nous sentons, nous catholiques, déterminés à maintenir en matières éducationnelles l'autorité paternelle et à ne pas accepter la substitution de l'Etat à celle du père de famille, selon la formule si chère à certains prétendus éduateurs.

Le dirons-nous? mais il nous fait particulièrement plaisir de fanatiques. Les évêques ont confiance qu'il constater que tout l'épiscopat can'y a pas de mauvais vouloir de tholique de l'Ontario demande à la part des Canadiens-français, soit la majorité protestante de cette contre le Gouvernement, soit con- province "de considérer d'une ma-"nière sympathique les aspirations Ils croient qu'une grande partie de et les demandes de leurs conci-"tovens Canadiens français relati-'ves à l'établissement et au fonc-"tionnement des écoles bilin-"gues...

Ces paroles sont bien l'écho des

Le fameux missionnaire des sauvages, fondateur de l'Ecole industrielle indienne de Lebret, restera comme l'une des plus belles figures des temps héroïques de l'Ouest canadien

est mort le 11 février, à midiet toir et de chapelle. demi, à l'école indienne de Lebret, théâtre de son dévouement et de fut autorisé par le gouvernement son zèle apostolique depuis 1872. fédéral à fonder à Lebret une éco-Il a eu la grande consolation de le indienne; deux ans après, l'étarecevoir les derniers sacrements de blissement était ouvert et abritait la main de son archevêque Mgr trente garçons. Les recrues aug-Mathieu, venu en toute bûte de mentant sans cesse, le directeur dut Québec pour assister dans ses der-bientôt agrandir son école, et en niers moments le vénérable mis- 1890, il devint nécessaire de conssionnaire.

archevêque de Régina. Mgr Béli- de ces dernières. veau, archevêque de Saint-Boniface, le R. P. Cahill, O. M. I., vi- voyage du R. P. Hugonard à Chicaire des missions du Manitoba, le cago, l'école fut rasée par l'incen-R. P. Grandin, O. M. 1., vicaire die. Il se mit aussitôt à l'œuvre des missions de l'Alberta et de la pour la faire revivre de ses cendres Saskatchewan, tout le clergé de let réussit à ériger la magnifique Régina, une foule de prêtres, de école industrielle indienne que l'on religieux de religieuses et de laïcs (admire aujourd'hui. venus de tous les points de l'Ouest sont présents et les derniers hom-l'insurrecction de 1885, le R. P. mages rendus au regretté défunt Hugonard fut assez heureux pour vont certainement revêtir un ca- éviter un massacre entre deux triractère très imposant.

Marseille (France), le 19 mars assaut contre l'école de Lebret et 1848. Entré de bonne heure dans lobtint sa soumission.

Le R. P. Hugonard, O. M. L. salle de classe, de réfectoire, de dor-

En 1882, le R. P. Hugonard truire un bâtiment séparé pour les Les funérailles ont lieu ce metin filles. Les Sœurs Grises de Montà l'église de Lebret. Mgr Mathieu, réal furent chargées de l'éducation

En janvier 1904, pendant un

Pendant la période troublée de bus d'Indieus. Il alla trouver l'un Le R. P. Hugonard était né à des chefs qui se disposait à faire un

l'Ordre des Oblats de Marie Im- Le R. P. Hugonard a vécu toute maculée et se sentant attiré vers sa vie pour les autres dans une l'œuvre des missions, il fut envoyé complète abnégation de soi-même. au Canada en 1872. Il se rondit, Il était d'une grande humilité et la même année à Winnipeg et de chaque fois qu'on le proposait pour là à Qu'Appelle. La mission de quelque promotion pourtant bien Lebret était alors desservie par le méritée, il demandait à rester au tant d'arriver à une connaissance qu'ils soient, de s'abstenir de toute R. P. Decorby; le jeune père fut milieu de ses chers Indiens. Avec chargé de le seconder. Son mi- lui disparait l'une des dernières nistère consistait à instruire les en-grandes figures des vieux missionfants indiens de la région. Il naires de l'Ouest. Notons qu'il construisit en 1874 un petit vient de mourir juste deux mois "shack" qui servit tout à la fois de après le célèbre Père Lacombe.

> Père, Benoît XV: "On ne saurait (d'abord, et par les juges de la proreproche de défendre ce qui leur 'tient tant à cœur".

Ce qui nous va également au cœur et ce qui nous réjouit c'est la solennelle assurance que nous donnent tous les évêques de l'Ontario | magistrats du plus haut tribunal 'qu'il n'y a pas de mauvais vou- de la province en nous rappelant 'loir de la part des Canadiens fran-'çais, soit contre le gouvernement | Conseil Privé a déclaré en parlant 'soit contre leurs concitoyens de "l'Ontario."

C'a toujours été notre prétention et nous l'avons maintes fois affirmée en opposition aux continuelles calomnies dont nous avons été les victimes, calomnies inventées et mises en circulation par des l journaux mal renseignés et par | Evêques est pour nous le plus endes personnages plus ignorants que

Cette première déclaration collective de l'épiscopat ontarien mise en regard de plusieurs autres déclarations qui se sont tout der- vera cette paix après laquelle elle nièrement épanouice au soleil de soupire, et les enfants français. la "Bon" Entente" es bien de cette tranquilité dans l'ordre qui nature à reviver notre courage et à leur assurera le triomphe de leurs fortifier nos espoirs.

Nous croyons avec nos Vénérales Evêques que le Règlement No. XVII a été fautivement interprété

refuser aux Franco-Canadiens "qui vince ensuite. Il nous a bien fallu 'habitent cette province (de l'On-toutefois accepter l'interprétation tario) le droit de réclamer, dans donnée par les Cours. De là notre une forme convenable, que dans opposition à une mesure oppressiles écoles où leurs enfants sont en ve, à une loi injuste, et notre déun certain nombre, la langue termination à résister jusqu'au française soit enseignée; et l'on bout. Ce qui nous confirmait dans 'ne peut assurément leur faire un | notre opinion, ce sont les décisions rendues dans les cas d'Ottawa, de Windsor, de Green Valley.

> Avec les membres de l'épiscopat ontarien nous voulons bien excuser les fonctionnaires de l'Etat et les ce que le comité judiciaire du du Règlement No XVII : "Malheu-"reusement ce règlement est rédi-"gé d'une manière obscure et il n'est pas aisé d'en découvrir la por-"tće (Unfortunately it is couched "in obscure language, and it is not "easy to ascertain its true effect)."

En somme, le mandement des courageant motif à garder nos positions, jusqu'au jour où, grâce à l'union de tous les cœurs et aux efforts de toutes les volontés, la famille catholique de l'Ontario troudroits et la survivance de leur race.

> Président de l'Association Canadienne française d'Education d'Ontario.

P. LANDRY,

## Une curiosité de guerre

Le journal clandestin "La Libre Belgique

Qui n'a pas entendu parler de La Libre Belgique, admirable pe tit journal qui, depuis plus de quinze mois, désiant la censure allemande, bravant toutes les menaces, se public en Belgique occupée ?

Depuis le premier jour de l'occapation allemande, tous les journaux belges ont cessé de paraître; retranchés dans leur détermination, ils ont toujours refusé de reprendre leur publication sous le contrôle de l'ennemi. Il ne circule donc ouvertement, en Belgique, que quelques rares feuilles soidisant belges, mais en réalité teutonnes, rédigées par des gens sans aveu, à la solde de l'Allemagne. Ces feuilles teutonnes sont répandues gratuitement à l'étranger, en en mains, apportant aux Belges partout il a été reçu avec la plus L'œuvre du congrès qui suivra la Gran-Suisse notamment, par la propa- emmurés-car la Belgique, hélas! grande cordialité, non seulement de Guerre. gande allemande, pour surprendre | n'est plus qu'une geôle—le rayon | par les Canadiens-Français de ces la bonne foi des neutres. Quel- d'espérance et de foi. Pour lire régions, mais également par les la nécessité d'opposer la vérité aux les dangers, et ni les amendes, ni qui forment, on le sait, plus des mensonges répandus par ces feuil- les peines de prison infligées à des trois-quarts de la population de ressants. les et d'attester l'inébranlable fer- colporteurs dévoués surpris dans l'Ouest semblent, dit le colonel Mimeté d'âme du peuple belge op- leur œuvre de propagande, ne l'emprimé, son patriotisme et sa foi pêchent de paraître, toujours mysdans l'avenir.

Et c'est ainsi que La Libre Belgique vit le jour, le 1er février 1915. Son titre seul apparaissait comme un défi lancé à l'oppresseur. A l'audace de cette déclaration imprimée en manchette: Ne se soumettant à aucune censure le vaillant journal ajoutait l'ironie de son adresse télégraphique: "Kommandantur-Bruxelles!"

Aussi, ce fut un beau tapage chez le général-gouverneur von Bissing quand il découvrit un matin dans son courrier, le premier numéro de ce "Bulletin de propagande patriotique". Sa colère se manifesta par des menaces terribles à l'adresse, non seulement des rédacteurs inconnus de ce journal, mais de quiconque serait surpris à le répandre ou seulement à le posséder. Il mit en chasse les plus fins limiers de sa police et les espions allemands qui pullulent en Belgique. offrant dès l'abord une pays violé, meurtri et envahi au prime de 15,000 fr. à qui ferait mépris des traités. découvrir les coupables.

Peines perdues! La Libre Belgiinstallés dans une cave automobi- indépendant et libre. le!" I'as un numéro ne sortit de presse, sans que la poste l'apportât au général Von Bissing. Il éleva couvents—des couvents, surtout de ridicule ses policiers toujours de la police dans la province. bredouilles.

plètement au burlesque.

Le peuple belge, en effet, et par-Bruxelles, sont célèbres par leur fédéral. humour et leur adresse à faire des farces. Cette disposition d'esprit particulière, appelée "amour de la blague" en France, est appelée à Bruxelles la "zwanze". La "zwanze" bruxelloise s'exerça donc aux dépens de l'irascible gouverneur et de son administration.

Des dénonciations anonymes conduisirent les policiers en des endroits inimaginables. C'est ainsi qu'un matin, une imposante re" est un "journal français, rédiforce armée apparaît dans une des gé par des Français, pour l'avanplus vieilles rues de la-capitale, se tage de la France et des Français précipite vers un immeuble où l'on du Canada". Il entend s'occuper avait affirmé que s'abritait la ré- de toutes les questions qui intédaction du journal-fantôme, grimpe plusieurs étages, s'engouffre dans un corridor obscur, et vient piteusement échouer devant la porte d'un... endroit de nécessité!

L'impuissance du gouverneur aboutit uniquement à faire jeter en prison quelques malheureux découverts en possession de la feuille séditieuse. Cela ne fit qu'accroître la verve caustique des rédacteurs de pour frapper votre victime... La Libre Belgique. Dans son nu-

méro 30, daté de juin 1915, elle publia, sous ce titre mordant: "Von Bissing et son amie intime", un portrait du gouverneur plongé dans la lecture du journal clandesan l

Il semble aussi que les dangers excitent l'audace des lecteurs. On out voir, un dimanche, à Bruxelles, un gros soldat du "landstur"" traverser une des places publiques les plus fréquentées de Bruxelles, portant épinglé, au dos de sa tunique, le dernier numéro de La Libra Belgique!

n'est pas seulement ironique et frondeur. D'ardents patriotes y publient des articles admirables, dénonçant les crimes allemands. confondant les imposteurs, prêchant aux Belges le calme, la patience et surtout la confiance inébranlable en leurs glorieuses destinées. Il en est qu'on ne peut lire sans émotion.

Insaisissable, il se glisse de mains térieuse, mais toujours vengeresse et plus vivante.

grands patriotes; au haut du desdu journal.

Belgique et d'un intérêt plus pi- mes de tout premier ordre, il n'en que, dont les rédacteurs risquent première class,e et il a été décidé chaque jour les foudres de l'occu- en conséquence de l'envoyer, dans pant pour lui rappeler les droits du quelques jours, en Angleterre.

La Libre Belgique reflète d'une mandant du district militaire No. manière originale l'âme vibrante 12. Celui-ci, parlant des Canaque continua de paraître, organe et fière d'un peuple aujourd'hui diens-Français dit qu'un fort con-"régulièrement irrégulier", comme tyrannisé, mais qui demeure in tingent de ceux-ci sont partis avec il a soin de le proclamer, et dont dompté, qui ne veut pas mourir, les expéditionnaires fournis par la les bureaux. "ne pouvant être un mais prétend, au contraire, et de Saskatchewan. Un officier Caemplacement de tout repos, sont toutes ses forces vivre à nouveau, nadien-français sera spécialement

#### La police albertaine

Le gouvernement fédéral retila prime promise à 25,000 fr., puis rant la police montée de l'Alberta 5 50,000 fr., multiplia les perqui- le 1er mars, le conseil exécutif de la sions, fit le tour de toutes les im-province a dû organiser lui-même primeries, fouilla des caves et des sa police. Elle sera administrée par une commission de trois memsans autre résultat que de couvrir bres qui aura le contrôle absolu il a parlé d'une façon vibrante de

Le premier ministre Sifton a dé-L'aventure bientôt tourna com- claré que la province ne doit pas être tenue responsable du retrait de la police montée et que l'acte a ticulièrement les habitants de cté décidé par le gouvernement

#### "La Victoire"

Nouveau journal français

Un nouveau journal vient de paraître à Montréal sous le nom de "La Victoire" et qui s'intitule Torgane de l'union patriotique des Français au Canada".

Dans son article-programme, la direction déclare que "La Victoiressent les Français établis chez nous.

En lisasnt les journaux. -Les cambrioleurs ne se gènent

olus. Ils viennent de dévaliser l'appartement d'un chef d'orchestre. -Evidemment, ils manquent de me-

En cour d'assises: -Vous vous êtes servi d'un poignard

-En effet, le revolver est un peu usé. dont voici le sommaire:

## Canadiens-français de l'Ouest et l'enrolement

L'opinion du colonel Mignault

Montréal.—Le colonel Arthur Mignault, directeur général du recrutement canadien-français, est revenu d'un voyage de deux semaines dans l'Ouest du Canada. Le colonel a entrepris ce voyage dans le but de se rendre compte de Mais le vaillant petit journal la situation exacte des nôtres au point de vue du recrutement, dans le Dominion, en dehors de la province de Québec; et aussi pour établir des centres de recrutement canadiens-français, afin de donner toutes les facilités possibles à nos compatriotes qui veulent s'enrôler dans une unité de leur langue. Le colonel Mignault, a visité suc-

essivement Edmonton, Calgary. Vancouver, Régina et Winnipeg et gnault, avoir en très haute estime leurs compatriotes Canadiens-Français. Ils reconnaissent volontiers les fortes qualités de la ra-En février 1916 sortit de presse, ce et apprécient l'effort patriotià l'occasion de son premier anni- que de ceux-ci dans la guerre acversaire, son 62e numéro. L'il-tuelle. Il ne faut pas oublier, lustration de la première page ajoute le colonel Mignault, que montre le gouverneur von Bissing malgré leur nombre relativement froissant rageusement d'innombra- restreint, les Canadiens-Français bles mandats de perquisition où se font excellente figure sur le bilan lisent les noms de nombreux de l'enrôlement dans l'Ouest. Aucun régiment n'est parti de ces résin apparaissent les autos-fantômes gions sans compter un fort contindans lesquelles se rédige, s'impri- gent des nôtres. Le 233ème qui me et s'expédie La Libre Belgique, est formé exclusivement de Canaet des dessins naïfs représentant diens-français a été levé fort rapil'expédition policière relatée ' ci- dement par le lieutenant-colonel dessus et d'autres épisodes de la vie Leprohon et malgré qu'il ne possède pas encore son effectif com-Il est peu de documents qui plet, à cause du fait que le comsoient, à la fois, plus rares hors de mandant n'accepte que des homquant que ce petit journal héroï- constitue pas moins une unité de

> A Régina, le colonel Mignault a été reçu par le colonel Edgar, comenvoyé à Régina pour prendre charge du recrutement dans cette

> Au cours d'un dîner qui lui a été offert à Saint-Boniface, le colonel Mignault a parlé du rôle des Canadiens-français dans la guerre actuelle et de la gloire que les nôtres s'étaient acquise sur les champs de bataille de l'Europe et la conduite héroïque du 22ème dont les hauts faits sont devenus presque légendaires. Le discours du colonel Mignault a soulevé un véritable tonnerre d'applaudisse-

> Un comité de citoyens a été formé pour s'occuper du recrutement sous la direction du colonel, comme dans tous les grands centres et ce comité se composera de MM. Hormidas Béliveau, président; J. W. N. Forget, gérant de la Banque d'Hochelaga, trésorier; A'hon. Jos. Bernier, M. Marion, échevin et M. Horace Chevrier. L'officier en charge du bureau de recrutement est le lieutenant A. Dubuc.

#### La paix et les Alliances Internationales

La paix future doit être garantie par une alliance entre nations. Une brochure intitulée: Peace through a disentangling alliance, publice récemment aux Etats-Unis, expose un projet endossé par l'American Federation of Labor. Ce projet a été discuté dans une brochure que vient de publier M. A. J. de Bray, docteur en Sciences politiques et diplomatiques et professeur de Droit international et

Une des formes de la propagande al emande.—La brochure Peace through disentangling alliance.—Un projet d'alliance. Une pétition de l'American Federation of Labor.—Proposition derant être portée devant le Congrès par M. W. Schley Howard.—Questionnaire adressé aux membres de l'American Economic Association.—L'Allemagne est-elle une démocratie?-Le chance lier et le Reichstag. Une caricature lu Montréal Daily Star.—Attitude de la Sociale-démocratie allemande en 914.—Un manifeste du parti socialiste allemand.—La France mise à l'arrière-plan.-Le rôle du tribunal arbitral de LaHaye.—Extension désirable de la compétence et del'autorité de la cour permanente.—L'arbitrage obligatoire.—Le Droit International.—Les Etats-Unis et la Ligue des Nations .-A propos de la neutralité américaine. -Soucis que donne la côte du Pacifique.-Pourquoi la brochure Peace through a disentangling alliance.—Qui a voulu la guerre.-Le pangermanisme.-La situation des Puissances.-M. Stein propose le démembrement de la Belgique.-L'achat des consciences par les Allemands.-Ce que veulent les Belges: Flamands et Wallons.—Les garanties données à la Belgique.-Le remaniement de la carte de l'Europe .-

Cette brochure qui porte en sous-titre Les dessous d'un projet ques patriotes comprirent un jour La Libre Belgique, on brave tous Canadiens-Anglais. Ces derniers d'alliance mérite d'être lue car elle renseigne sur bien des points inté-

> Elle peut s'obtenir au bureau du journal Pro Belgica, 32 Sussex Avenue, au prix de 25 cents (envoi franco) et est vendue au profit de l'Œuvre de secours belge.

> -C'est un créancier qui m'écrit qu'il n'a pas mangé depuis deux jours, et qu'il meurt de faim. Comment m'en débarrasser ?

-Laisse-le mourir de faim.

# J. A. BRAULT, Tailleur

827 Avenue Centrale

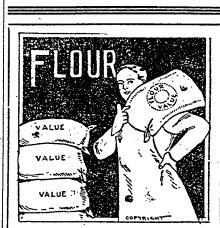

Le meilleur élément fameuse farine de première qualité Empire Patent Cook's Pride

Vous verrez que chaque sac donne beaucoup plus de pain et de biscuits, bien blancs, d'un goût délicieux et pur, que toute autre farine en vente. On oublie le prix mais on se rappelle la qualité de notre farine.

THE ONE NORTHERN MILLING Co. TFL. 242. CASIER POSTAL 238. 160 RUE O. J. H. HALLAM

#### Meilleurs remèdes

et moins cher

Si nos prix n'étaient pas plus bas que ceux des autres il vaudrait encore a peine de venir acheter vos remède hez nous.

Notre principe est de ne vendre que de remèdes de première qualité, et tou tes nos affaires se maintiennent su cette base.

De plus, comme nous vendons beau oup nos remêdes n'ont pas le temp

Dussiez-vous payer plus cher que ous y regagneriez encore mais. Vous payez moins cher.

The Rexall Drug Store Chas. McDONALD Pharmacien et Opticien

Avenue Central Prince-Albert 117, rue Rivière Ouest ON PARLE FRANÇAIS



vóritable et seul Authentique Méfiezvousdes imitations vendues d'après les mérites du 🧸 Liniment

Le

Minard's Liniment Co., Ltd

Minard

#### Dr C. R. PARADIS

Autrefois de Londres et l'hopital Necker de Paris Spécialiste en chirurgie générale et maladies de la femme

Edifice McAra et Wallace 1855 rue SCARTH. (premier étage)
Telephone 4605
Residence 2039 rue Robinson Telephone 4606

HEURES—de 9 à 11 a.m. de 3 à p.m. et de 7 â 8 30 p.m. REGINA. Sask.

Dr. LAURENT ROY des Hopitaux de Paris Spécialité: Maladies de la femme

12, Canada Life Building llème Avenue

Telephone 2548 Residence, 2407 REGINA, Sask.

TÉLÉPHONE 1032 Dr. JOS. BOULANGER Des Hôpitaux de Paris et de

Londres Ex-Interne de l'Hôpital de la Miséricorde de Montréal (Chirurgie, Gynécologie, voies uri naires)

Bureau et Domicile: 10011 AVENUE JASPER (Près du Bureau de Poste) MONTON, - - ALBERTA EDMONTON. - -

Dr Martial LAVOIE HOWELL, SASK.

# Dr F. Lachance

DES HOPITAUX DE PARIS

CHIRURGIE ET MALADIES

258½, Avenue du Portage WINNIPEG, MAN.

Consultations de 2 à 5 p.m.

Visite à l'hôpital de St. Boniface tous les matins.

O'CONNOR & MAHON.

PRINCE-ALBERT, Sask. 103. K. C. BLOC. Assurance feu, vie, accidents responsabilité d'employés Employé français Prompt service

A. M. DUNAND

NOTAIRE PUBLIC AGENT D'ASSURANCES

Gravelbourg, - Sask.

# Partridge Bros.

Plomberie et appareils de chauffage.-- Ouvrages de métal en féuilles

l'éléphonez au No. 3008 lorsque vous avez des réparations à faire. 11e rue Ouest

en arrière du magasin Manville

Poole Construction Co. Ltd CONTRACTEURS ET INGENIEURS BUREAU:

Saskatchewan Co-Operative Building REGINA, Sask.

MAISON DE TEINTURE BELGE Dégraissage, Apprêt de neuf Lavé à sec

Henri MELIS 1e Ave Ouest, coin 14e Rue Tél. 2821

LAVAGE A NEUF de Costumes de Soirée pardessus, de tapis, draperie, etc. NETTOYAGE

de rideaux, couvertures de laine. Travail soigné, prix modérés.

# Bois Sec

Nous achetons du pin (jack pine), de l'épinette ou du tremble blanc, en toute quantité. Venez nous voir ou écrivez-nous en mentionnant le prix.

Téléphone 2228

THE PRINCE ALBERT FUEL CO. LTD 17ème rue et 2ème Ave, Ouest

E. Philion Avocat et Notaire Ch. 7: Banque d'Hochelaga

Avenue Centrale. PRINCE-ALBERT, Sask Succursale à Marcelin

> J. M. RENAUD NOTAIRE

Assurance sur le feu Achat et vente de terres

Succursale du bureau d'avocat de

MARCELIN, A. E. Philion SASK. THOS. MURRAY P.A. GAUDET, B.L.

Membre du Barreau de la Province de Québec Murray & Gaudet

AVOCATS PROCUREURS ET NOTAIRES

Edifice Banque Impériale PRINCE-ALBERT

#### INDSAY & MUDIE

AVOCATS, PROCUREURS ET NOTAIRES

Bausse de la Banque d'Ottawa PRINCE ALBERT,

# J. E. LUSSIER

Avocat, Procureur et Notaire

ROSTHERN, Sask.

Gradué de l'Université Laval de Québec

# J. A. ROY

AVOCAT, PROCUREUR et NOTAIRE

Edifice du CLUB CATHOLIQUE 1863 rue Cornwall

J.-A. BEAUPBÉ,B.A. E.-L. BÉTOUBNAY,B.A

REGINA. SASK.

## **BEAUPRE** & BETOURNAY

AVOCATS, NOTAIRES, ETC.

BUREAU Chambre 312 Edifice McIntyre

#### L. A. GIROUX

de la société légale

BISH F, GIROUX & COULTER Av. ats et Notaires

Edifice de la Banque Molson ALBERTA **EDMONTON** 

Gariépy, Dunlop & Prati Avocats, Solliciteurs, Notaires,

Avoués, etc. Coin Avenues McDougall et Jasper près du Bureau de Poste, EDMONTON, Alberta HON. WILFRID GABIÉPY, C.R., Ministre des Affaires Municipales de l'Alberta, Membre du Barreau la Province de Québec

B. PRATT G. G. DUNLOP, H. T. LOGAN J. A. BÉLANGER, L'Hon. M. Gariépy est au bureat chaque avant-midi

J. E. FORTIN

ARCHITECTE

CHAMBRE 403 Batisse Kerr

RÉGINA, - SASKATCHEWAN

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

# BANKS STUDIO

Successeur de Chisholm Studio ARTISTE PHOTOGRAPHE Travaux exécutés promptement Agrandissements de photographie Attention aux commandes par la pos

46 EST. HUITIEME RUE Prince Albert, Sask. Téléphone 642 Boite postale

## La France, les catholiques et la guerre

Réponse à quelques objections

Un prêtre catholique a-t-il le droit d'obéir à la loi civile qui l'oblige à combattre?

Les populations vraiment chrétiennes de tout pays ont été scandalisées de l'obligation imposée aux prêtres par la législation française de prendre part à la guerre, nême comme combattants. Et ce scandale a été poussé si loin chez quelques-uns, parmi ceux qui ne les secours dont elles ont besoin. voient la guerre qu'à distance, qu'ils se sont demandés si un bon prêtre n'avait pas le devoir de résister à une telle obligation, quelles que dussent être pour lui les conséquences de cette résistance. D'autres, plus nombreux, considèrent à tout le moins comme irréguqui versent le sang; ils s'étonnent de les voir ensuite célébrer la sainte messe et administrer les sa-

Le prêtre catholique a-t-il oui ou non le droit d'obeir à la loi civile qui l'oblige à combattre? Telle est la question à laquelle je voudrais répondre de manière à dissiper toute équivoque.

ce n'est nullement chose défendue tion démocratique des Etats? au prêtre; le prêtre peut participer à la guerre pour y exercer son. ministère sacré; il peut y partiry, à tous les papes souverains temporels? Et ainsi du plus grand au plus petit dans l'ordre ecclésiasti-

Si la loi civile impose au prêtre l'obligation de rendre quelques service de ce genre, un théologien et un casuiste pourront se plaindre à la rigueur qu'elle ne tienne pas un compte suffisant de l'immunité ecclésiastique telle qu'elle a été comprise dans les siècles passés; ils ne pourront pas affirmer qu'elle oblige le prêtre à faire une chose qu'il ne doit pas faire.

Mais combattre? Si c'était un mal en soi, une faute en soi, un que le prêtre devrait tout souffrir plutôt que de se soumettre à une telle obligation.

Mais, comme on l'a déjà tait voir, la guerre n'est pas un mal en soi, combattre n'est pas une faute en soi et peut même devenir un acte fort méritoire.

Si donc, l'Eglise défend au prêtre de combattre et si le sens chrétien se scandalise de voir les prêtre combattre, c'est parce que cette action qui peut être bonne pour d'autres ne convient pas au prêtre; il y a opposition entre le caractère sacré du prêtre qui traite les saints mystères, la mission essentiellement charitable qui est la sienne et l'acte violent du combat. l'effusion du sang de ses frères, puisque, même ennemis, les hommes demeurent frères. C'est une question de suprême convenance, co n'est pas une question de moralité proprement dite. Le prêtre qui combat ne commet pas un acte immoral; il commet un acte qui répugne à sa fonction.

En cela comme en tout, la docsaine raison.

Ce n'est pas un progrès pour 'humanité que d'appeler tous les hommes sous les armes; mieux vaudrait de beaucoup qu'il en fût toujours comme il en était dans les sociétés chrétiennes de l'ancien régime: qu'il y eut spécialisation des services, qu'une armée composée d'un nombre suffisant de soldats de métier assurât la défense de la patrie et le respect de ses droits, comme un corps de magisprofession distribuc l'enseigne-

jusque dans leur existence, le service militaire a cessé d'être métier de quelques-uns, pour devenir cede la Prusse, presque toutes les nations en sont venues à instituer obligatoire.

les ecclésiastiques? Surtout,—car il les sont,-dans un monde où la à la guerre d'une autre manière, cipe et conséquence de l'organisa-Reims entre la France et l'Eglise des casernes, ou des usines vides.

A maintenir le privilège ecclésiastique, ne risquerait-on pas de rendre le prêtre odieux? Ne seraitper pour y exercer un ministère il pas montré au doigt dans les de charité auprès des blessés et des rues et jusque dans les moindres malades, soulager les corps, en villages dont toute la population même temps que les âmes; il peut valide est sous les armes, où les même, dans la mesure où il est femmes sont privées de leur mari appelé à remplir des fonctions ci- et de leurs enfants et les savent viles et politiques, participer à chaque jour en péril de mort? Au l'organisation de la guerre et à ses contraire, à le voir courir les mêpréparatifs. Saint Thomas d'A-mes dangers que les autres, ne quin le reconnaît formellement et sent-on pas se resserrer les liens qui au surplus, avant lui et après lui, l'unissent à la population; et si, des milliers de personnages ecclé- comme dans cette guerre, il donne siastiques, papes, évêques, abbés, l'exemple de l'endurance et du en tout pays catholique, en ont courage, ne provoque-t-il pas une fourni la démonstration par le admiration et une sympathie qui fait; qui eût dénié ce droit à un tournent au bien de l'Eglise? de leurs pouvoirs sacerdotaux; decardinal Ximenès, à un cardinal Après la guerre, les prêtres frande Richelieu, à un cardinal Fleu- cais ne marcheront-ils pas la tête plus haute?

sent suffisantes pour expliquer la cience à l'abri de toute inquiétude. connues. Chacun d'eux fut autolégislation civile qui oblige le prêtre à répondre aux exigences de éparguent donc à nos braves prêla loi militaire et ne le distingue tres-soldats la douleur de se sentir les en informait ajoute: On peut pas à ce point de vue du reste des incompris et blâmés par leurs frèritoyens. Mais elle ne justific pas res! Que leur cœur généreux ucl'autorité qui affecte le prêtre au corde, sans se troubler, un juste dans la direction de l'est. Et l'on combat, alors qu'il y a, à l'armée, tribut d'admiration aux actions tant d'autres affectations utiles héroïques qui ont ramené à notre qui ne répugnent pas au caractère clergé tant d'esprits égarés! sacerdotal et qui, on me permettra de le noter, ne sont nullement exemptes de danger: nos prêtres brancardiers en savent quelque péché, que de combattre, il est clair chose. C'est ce qu'avait compris la législation française de 1889; c'est ce qu'a méconnu la loi de

En fait, il y a aujouri'hei trois catégories de prêtres que la guerre a mobilisés et qui servent dans l'ar- torité allemande procède en Belgimée françuise. 10. les aumoniers que, dans toute la zone des étapes, militaires, au nombre de plusieurs à de véritables rafles d'hommes centaines qui accomplissent à l'ar- qui reproduisent en les aggramée le service propre au prêtre, vant encore les crimes commis il y conformément aux bress pontifi- a quelques mois, sous prétexte de caux; 20. les prêtres non combet-travaux agricoles, dans les départetants, mobilisés dans les services ments français envalus. d'administration ou de santé, en a quelque temps, un arrêté signé vertu de la loi de 1889, et c'est de par le quartier-maître général beaucoup le plus grand nombre des Von Sauberzweig fut affiché dans 25,000 prêtres aujourd'hui mobili- les communes des Flandres et du sés; enfin les prêtres combattants, Hainaut. Cet arrêté stipule que c'est-à-dire, les jeunes prêtres ap- toutes les personnes valides et qui pelés au service dans les dix der-recourent, elles ou leurs familles, à pour une cause ou pour une autre, être contraintes de force au trauxiliaires.

iastique?

I'Eglise ne peut-elle jamais le L'Eglise a mille fois raison de ver la loi qu'elle a faite et juste-

tenir et qu'elle maintient justement à l'état de principe et de rètrine de l'Eglise est conforme à la gle générale, même dans les sociétés modernes, démocratiques et égalitaires ?

Nous n'apprendrons rien à personne en rappelant que de tout temps l'Eglise, explicitement ou implicitement, a autorisé ses prêtres à combattre, dans des cas de suprême danger pour la chrétienté, pour la société, pour la nation. C'est saint Magloire, évêque de Dol, qui, les armes à la main, défend les îles normandes, contre les païens du Nord; ce sont les papes Jean VIII, Jean X, Saint Léon trats rend la justice, un corps de IX, Jules II; je ne parle pas de ceux qui ont organisé les croisades: ment, un clergé apporte aux âmes Calixte III, Pie II, Saint Pie V. Ce sont les évêgues français Goz-Pour le malheur de l'Europe et lin, de Paris, Saint Ebbon, de Sens, du monde, les guerres du XIXe Saint Emilien, de Nantes, Guérin, siècle ayant mis aux prises les na- de Senlis, Philippe, de Beauvais, tions elles-mêmes, et plusieurs Richelieu, Sourdis; c'est le relid'entre elles avant été menacées gieux Saint Jean Capistran; ce que, par suite du départ de tant de sont les cardinaux italiens ou es-Belges que le devoir militaire rerent a tout le moins commune de lui de tous; à la suite et à l'image d'armée, que poussèrent momen-mage presque complet de l'indusle service militaire universel et l'Eglise ou de l'Etat, et l'horreur lements. Ceux-ci, grâce au con-Eh bien, à parler franc, cela l'hérétique, le révolutionnaire; ce des Alliés et à l'intervention des ne change-t-il pas quelque peu les sont ces curés du douzième et du Etats-Unis et de l'Espagne, assutermes du problème, même pour treizième siècles qui, conduisant les ment une charge énorme qui, lomilices des communes, firent giquement, incombe au pouvoir faut prendre les choses telles qu'el- triompher l'autorité royale de la occupant. tyrannie sanguinaire de certains foi a diminué, où le sens surna- féodaux et, en assurant la victoire malheureux visés par l'arrêté fu-Remarquons bien que je dis turel s'est éteint chez un grand de Philippe-Auguste à Bouvines, rent convoqués par masses, à Courcombuttre, c'est-à-dire porter les ar- nombre, où la passion de l'égalité renouvelèrent, dans une commu- trai, à Gand, à Bruges, à Termonmes et s'en servir, car de participer s'est répandue, tout à la fois prin- nion nationale, le pacte conclu à de, à Alost, ailleurs encore, dans

> torisent-elles de la part de l'Eglise droit commun?

ratholique.

Le Pape l'a pensé: considérant résulteraient pour les prêtres français et pour l'Eglise d'une résistan-patrons. On les examina, on les ce à la loi; tenant peut-être aussi tâta comme on cét fait dans un compte de l'extrême danger couru par la nation, il a suspendu, bustes furent écartés. Quant aux par un décret de la Sacrée pénitencerie de mars 1912, les effets gnassent un imprimé en langue de l'irrégularité que les cleres allemande, par lequel ils s'engapourraient contracter en combattant, les autorisant par là même à célébrer la sainte messe et à user Benoît XV n'a cessé de témoigner té et de nourriture, brutalités vades prêtres combattants et a, par leur refus, ils furent enlevés et dé-Ces considérations me parais- diverses mesures, mis leur cons- portés pour des destinations in-

Mgr Alfred BAUDRILLARD. Recteur de l'Institut Catholique de Paris, Directeur du Comité Catholique de Propagande Française à l'Etranger.

# La traite des Blancs en Bel-

Il n'est que trop exact que l'aucté versés dans les services dits vail, même en dehors de leur do-

le dire et l'instinct du fidèle chré-ment faite, qu'elle prétend main-trainte, il importe de se rappeler Islandais et 982 Danois.

pagnols: Scarampa, Caraffa, Al- tient depuis plus de deux ans loin bornoz, Ximenès. Ruffo, chefs de leurs foyers et par suite de chôtanément hors du sanctuaire la trie, un tiers de la population est passion du bien public, celui de assisté par les comités de ravitaildes désordres suscités par l'infidèle, cours du Gouvernement belge et

Aussitôt cet avis placardé, les Ceux qui ne se rendirent pas volontairement à la convocation fu-Les circonstances présentes au- rent appréhendés à leur logis et conduits de force au rendez-vous. des dérogations de ce genre au Pour la seule ville de Gand, ils étaient au nombre d'environ 3,000, comprenant non seulement des les inconvénients très graves qui ouvriers, chômeurs ou non, mais quantité d'employés et de petits marché d'esclaves. Les moins roautres, on exigea d'eux qu'ils sigeaient à travailler sous les ordres

de l'autorité allemande.

Les moyens de pression habituelle furent employés: incarcéraion, menaces, privation de liberde sa tendre sollicitude à l'égard riées. Ils refusèrent. Malgré Que les catholiques de tous pays risé à se munir d'un petit trousseau et d'une écuelle. L'avis qui se munir d'argent. Des trains entiers ont ainsi traversé la Belgique entendit, le long des voies ferrées, ces braves gens qu'on arrachait ainsi, sous la contrainte des baïonnettes allemandes, à leurs foyers, à leur famille et à leur pays, chanter en chœur et sans se lasser, la Brabanconne et le Vlaamsche Leeuvo "Le lion de Flandre" dont les premiers vers sont bien caractéristiques: Ils ne l'auront pas notre fier lion de Flandre. Un billet griffonné au crayon et signé par un de ces ouvriers a été jeté par lui au passage du train dans un village du Brabant, et dans sa simplicité et sa concision ce "chiffon de papier" est d'une beauté morale qui domine tout l'orgueil de la kultur allemande, "travailler pour les allemands, jamais! Vive Albert, Roi des Belges!" J. B.

#### Les étrangers en Saskatchewan

D'après le recensement de 1911 il y avait à cette époque en Sasnières années et qui n'ont pas, l'assistance d'autrui, peuvent katchewan 162,610 personnes de naissance étrangère. Sur ce nombre, 69.628 étaient nées aux Etatsmicile. L'arrêté ajoute que le re- Unis et 91,104 en Europe. Cette De ces derniers, quelle est donc fus de se soumettre à cette obliga- dernière catégorie comprenait : a situation au point de vue ecclétion sera puni d'un emprisonne 35,482 Austro-Hongrois, 8,300 ment de trois ans au maximum et Allemands, 13,834 Norvégiens et d'une amende de 10.000 marks. Suédois, 23,084 Russes, 2,940 Pour comprendre tout ce qu'il y Français, 1,798 Roumains, 537 a d'abominable dans une telle con-Finlandais, 1,271 Belges, 1,337

LE MINISTRE DES FINANCES

#### INVITE

LE PEUPLE CANADIEN À

COMMENCER DÈS MAINTENANT

#### À ÉPARGNER

EN VUE DU

PROCHAIN EMPRUNT DE GUERRE

9 IANVIER 1917

MINISTÈRE DES FINANCES

# Capital autorisé, \$4,000,000.00 Capital payé, \$4,000,008.00

Fond de réserve, \$3,700,000,00

- MONTREAL Bureau principal

#### DEPARTEMENT D'EPARGNE à toutes les succursales et intérêt payé aux taux les plus élevés, deux fois par an.

EMET des LETTRES de CREDIT CIRCULAI-RES pour les voyageurs; ACHETE traites, argent et billets de banques des pays étran-gers; VEND des chèques sur les principales villes du monde; S'OCCUPE avec efficacité de collections à faire dans n'importe quel endroit du Canada et des Etats-Unis.

OUVRE des COMPTES CONJOINTS au nom du MARI ou de la FEMME de sorte que l'un ou l'autre peut transiger les affaires de ban-que. Ceci est très avantageux en cas de décès.

Foutes transactions par la poste recoivent une attention minutieuse et empressée. Un compte de Banque s'opère facilement par malle. autres succorsales à quest de Winnipeg dmonton, Alta Alex Lefort, Gerant

J.-B. Gadowy, Géran

St-Paul-des-Métis, Alta C. Lessard, 65rani

AGENTS aux ETATS-UNIS, en FRANCE, en ANGLETERRE, en ITALIE et Ailleure

Succursale - PRINCE ALBERT, Sask. J.-E. ARPIN, Gérent

# Canadiens en garde

Pourquoi donner votre argent pour du tabac qui n'a que le nom canadien mais pas le goût.

Fumez donc les délicieux tabacs naturels, en feuille ou haché de la

#### Cie de TABAC MONTCALM, de Joliette, P.Q.

et vous serez sûr de fumer du vrai tabac canadien.

Ecrivez et demandez des listes de prix

#### Téléphone 2275

# CHARBON

| Kardiff, bloc, la tonne\$ Kardiff, oeuf | 7.00<br>8.50<br>8.00<br>10.00 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Galt bloc                               | 14.50                         |

Nous sommes les agents exclusifs pour les charbons mous ci-dessus. Le prix est le même que pour les charbons ordinaires. Pourquoi ne pas avoir ce qu'il y a de mieux?

## NORTH GANADA LUMBER CONPANY LTD

R. A. STEVENSON, Gérant Local

TAILLEUR CIVIL :- ET MILITAIRE

ROBES ET MANTEAUX DE TOUTE MODE 3 . - 2

POUR DAMES

EDIFICE K. of C.

Avenue Centrale Téléphone 2004 (En tace du théâtre Orpheum)

#### MATT. CLARKE

## March à chevaux

29, 14eme RUE EST

CHEVAUX à VENDE ou à ECHANGER

Hommes avec chevaux demandés pour charroyer du bois de chauffage

**2550** 

Pour bois de longueur, peuplier à demi-sec et cyprès séché sur pied, téléphonez au No.

# La Semaine Parlementaire

#### A REGINA

(De notre correspondant spécial) Régina, 13 février

A la Législature, eh bien! ma foi, ca peut avoir été intéressant ou non, suivant le point de vue où I'on se place. Si l'on me demande blesses au travail. Cette question ce qui s'y est passé au point de vue est très importante et M. Willoughpratique pour la province, je trou- by, le chef de l'opposition, nous a ve plus que difficile de répondre; promis un débat assez mouvemenmais si l'on considère le point de té sur le sujet. vue purement politique, la chose est tout à fait différente.

me on le sait. M. Leitch avait, contravail sur les routes construites par le Gouvernement. Après en- l'une ou l'autre des commissions. quête au cours de laquelle il fut démontré que le député de Morse avait agi en pleine ignorance de l'Acte susmentionné et remboursement de sa part des sommes reques, la Législature passa un acte grâciant M. Leitch.

Les deux grandes questions à déposés sur la table de la Chambre dans les rangs de son parti. des Commissions Wetmore et Brown-Elwood. Un grand nombre de députés ont pris la parole à cette occasion et je doute fort, vu que nous ne faisons pas de politique, qu'il soit opportun de reproduire les discours prononcés par MM. Scott. Turgeon. Langley. Calder, Willoughby, etc. C'est un assemblage de mots et de phrases (à l'exception toutefois des discours de MM. Turgeon et Calder qui furent très sérieux) qui n'ont pour but que de jeter le blâme sur le parti adverse, tout en se conservant l'honneur et le mérite, si peu qu'il y en ait dans cette affaire.

M. Bradshaw, député de Princegont parfait...

port de la commission Wetmore, cause des alliés. que certaines personnes avaient 152.000 hommes enrôles dans des trois pays scandinaves au sujet frustre la province d'une somme l'Ontario pour le service d'outrede \$65,000. L'eut être n'est-il pas mer, 110,000 étaient de naissance continuent à Stockholm. hors de propos de mentionner que cette commission, dont les travaux ne sont pas encore terminés et qui dans le courant de l'été 1917, a déjà coûté à la province la jolie comme de \$100,000! Je me demande s'il n'aurait pas été préféaussi folle dépense.

au début sur le rapport de la com- des cadres au front. mission Brown Elwood. 11 est en M. Kemp et sir Thomas White tout semblable à celui qui a en lien ont expliqué la chose. sur le rapport de la commission sont identiques.

que chose de plus utile. Je dois fois guéris. dire cependant que si toutes les lui sont fournies, il aura eu le en agences matrimoniales. mérite de faire connaître au pu-Tui donner toute satisfaction, il va tion. falloir que le Gouvernement éta-Polisse un département spécial. Ce \$1,500,000 à la Commission du Les Canadiens se distinguent

iqui va être fait très certainement car au dire de M. Davidson, les decteurs demandent à gran is et s tes anne tants renseignements.

M. Turgeon a présenté en deuxième lecture l'Acte des compensations pour les ouvriers tués ou

M. Martin a donné avis qu'il doit demander à la Législature Dans le courant de la semaine d'expulser M. Cawthorpe, député dernière, le Lieutenant-Gouver- de Biggar, de son enceinte. Comme neur se rendit au palais législatif on le sait, M. Cawthorpe a été où il ratifia un acte faisant grâce trouvé coupable par la Commisau Révérend M. Leitch, député de sion Brown-Elwood, et comme, sur Morse, de certaines irrégularités la demande du premier ministre commises par lui et lui permettant il n'a pas voulu donner sa démisainsi de siéger de nouveau. Com- sion. M. Martin doit demander son expulsion de la Chambre. En trairement à l'Acte de l'Indépen- agissant ainsi, M. Martin remplit dance du Parlement, loué des che- une promesse de M. Scott, son prévaux lui appartenant pour faire du décesseur, de punir tout député qui serait trouvé coupable par

M. Martin a aussi notifié la Législature de l'exclusion du député de Pinto Creek, M. Moore, du parti libéral. M. Moore aussi a été jugé coupable par la commission Brown-Elwood, et le premier ministre, sur le refus qui lui a été fait de sa démission, n'a pas cru l'ordre du jour ont été les rapports pouvoir le garder plus longtemps

J. A. Roy.

#### A OTTAWA

(De notre correspondant particulier) Ottawa, 9 février

L'examen des crédits de guerre a provoqué, mercredi, à la Chambre, beaucoup de discussion. On la parlé des officiers qui ont en la tâche de lever des bataillons, du rapport du docteur Bruce, des conditions d'hospitalisation où se trouvent les soldats canadiens, et le

M. Roch Lanctot, député libéralnationaliste de Laprairie-Napierville, a protesté contre ce qu'il appelle 'l'extravagance et la politi-Albert a dû prendre pour lui la que ruineuse" du gouvernoment. plus grande partie des critiques. Il est illogique, a-t-il dit, d'envoyer 7.000 verges. Nous ne céderons pas à la tenta- 300.000 hommes combattre en tion de reproduire les invectives et France, quand l'Angleterre a asles épithètes qui lui ont été adres- sez d'hommes pour servir au front sées, car nous sommes convaincus et que la Russie a une armée de nois a décidé qu'il ne peut suivre que la censure qui existe au Patrio-le ne les laisserait pas passer. Ce Canada devrait garder ses hommes pre les relations diplomatiques ne fut pas toujours, d'ailleurs d'un pour la fabrication des munitions avec l'Allemagne. Une note sera et la culture du sol: il rendrait envoyée à Washington, expliquant Pour résumer d'un mot le rap- ainsi de véritables services à la

> M. Lanctot a déclare que des britannique (Bristish born). Cere son devoir.

M. W. M. German, député libéral de Welland, a trouvé matière à critique dans le fait que des offirable de laisser la chose dormir, ciers ont levé des bataillons, les ont plutot que de se lancer dans une accompagnés en Angleterre, et puis, se sont trouvés tout à coup à A l'heure qu'il est, on procède pied, par suite d'un réorganisation

Sir Sam Hughes s'est prononcé tiques avec l'Allemagne. Wetmore. La discussion revêt la contre l'éparpillement des blessés même tournure et les arguments canadiens dans les hôpitaux anglais. Il regrette qu'on ait confié sont manifestées, et le débat a été Comme d'habitude, l'on a posé nos hommes à des infirmières au- long et mouvementé. des questions et je me permets glaises qui n'ont eu que cinq ou de mentionner que M. le député de six semaines d'instruction dans la suite de la continuelle poussée exer-Willow Bunch n'a pas abandonné | "St-John's Ambulance Associa- cée par les Anglais sur les deux son droit d'en faire. J'aimerais tion," tandis que les soldats anglais rives de l'Ancre, l'ennemi a dû bien reproduire la série des ques-étaient soignés par des infirmières évacuer le village de Grandecourt, tions qu'il a posées, mais il me canadiennes d'instruction très dé-qui est à présent entièrement faudrait pour cela toute une page veloppée et payées cher. Il pré- entre les mains des Tommies, aindu journal, et je suis convaincu tend que la dispersion des blessés si qu'un ouvrage de défense adqu'elle peut être employée à quel-la nui à leur renvoi au front, une ljacent.

informations qu'il désire recevoir pitaux anglais, transformés, dit-il, Grandecourt et Miraumont sont

blie de cette province combien il y rumeur disant qu'il était donné du la porte méridionale de Bapaume, de poteaux de téléphone dans rhum aux soldats dans les tran-lest aussi sérieusement menacé. Ce la Saskatchewan. Seulement, pour chées, avant de les envoyer à l'ac-dernier village est situé au nord de

Hâvre de Québec a été adopté en troisième lecture.

son, \$17,557,000, dont \$12,103,- demi-billion pour venir en aide à détachement de soldats du Québec de parer à toute attaque possible avait ¾ de mille de chenal à draguer à Port-Nelson et quelques tir de Le Pas, il y a 413 milles ni- de facilités de transport. velés et prêts à recevoir les rails, et têtes de ligne, \$10,000,000, et l'élévateur. \$1,000,000. L'été dermaximum de 578 hommes sur le deux steamers ont été employés, au ront en Angleterre. coût de \$31,355.

le coup est donne et le parlement trois Allemands et de deux mitrail-Le gouvernement a informé le canadien a lu une troisième fois leuses. Rien n'a cloché. Un dé-Sénat, que jusqu'au ler décembre et accepté le bili presnté par Sir tachement composé de Manito-1916, il avait été dépensé pour le Robert Borden et Sir Thomas bains et d'Albertains a opéré le prechemin de fer de la Baie d'Hud- White autorisant un budget d'un mier coup de main, de nuit, et un tifications autour de la ville, afin 603 pour la construction du che- sa majesté britannique sur terre et le second coup de main, de jour. min de fer et \$5,453,496 pour les sur mer. C'est le plus fort monl'histoire du pays.

améliorations à faire sur une dis- M. Rod. Lemieux, Sir Geo. Foster que celles des Canadiens, qui sont que, disent certains journaux qui tance d'un mille et quart entre les dit que le gouvernement approu- très légères, si l'on tient compte signalent la présence de nombreux emplacements des docks et le che-vait de grand cour une exposition du succès remporté. nal en eau profonde. Le chenal de produits canadiens en France, Depuis neuf jours, les Canadiens que l'on creuse aurait une profon- mais il ne croit pas qu'à l'heure ont à leur crédit sept incursions deur de 20 pieds à l'eau basse et actuelle, on puisse considérer la consécutives qui ont abouti. une largeur de 500 pieds. A par-proposition, à cause du manque

La Chambre s'ajourna alors au il y a encore 11 milles de nivelle- 19 avril et une heure après. Sir la flotte de la ligne Anchor, a été dans les ports anglais et 410 en ment à faire. A partir de Le Pas. Charles Fitzpatrick au nom de coulé au large des côtes d'Irlande, sont sortis sains et saufs. Ce qui les rails ont été posés sur 332 mil- l'autorité royale donnait son as- avec probablement une perte de prouve que l'ennemi a encore les. Lorsque le chemin sera ter-assentiment aux mesures adoptées vie. miné, on estime qu'il coûtera depuis l'ouverture de la session. \$16,000,000, les améliorations aux (Revenus aux Communes, Sir Wil-) sagers et un équipage de 184 homfrid et Sir Robert adressèrent quel- mes, dont aucun n'est américain. ques paroles avant la séparation,

JEAN-LOUIS L.

La grande poussée est terminée; pour résultat la capture de vingt-

Chaque groupe a rempli parouvrages de tête de ligne. Il y tant qui ait jamais été voté dans faitement sa mission. On croit que les Teutons ont subi des per- re le premier coup porté par elle En réponse à une question de tes quatre fois plus considérables aux Etats-Unis le sera par le Mexi-

vapeur à passagers anglais Califor- gne sous-marine affernande est en nia, un des plus beaux navires de vigueur, 700 navires sont entré

Le vapeur transportait 31 pas- la Grande-Bretagne par la famine.

Les neutres restent neutres .-nier. à Port-Nelson, il y avait un puis tous les députés souhaitèrent Avec le refus de la Suède et de la bon vovage au premier ministre Hollande, tous les pays neutres derniers moments qu'il a passés à bordereau de paie. L'été dernier, et aux collègues qui l'accompagne- d'Europe ont formellement décliné d'accepter l'invitation du prési- très agréables, on lui avait refusident Wilson de suivre l'attitude des toute communication avec l'exté-|Etats-Unis en rompant leurs relations diplomatiques avec l'Allema-

Par contre, plusieurs nations d'Amérique ont endossé l'attitude des Etats-Unis, comme la Bolivic. encore.—Un communiqué cana- l'Uruguay et le gouvernement de du bord était un Américain; il a dien rapporte que les troupes ca- Panama. D'autres, comme le Bréports d'hier indiquent que les sub-nadiennes ont effectué avec succès 'sil, le Chili ont fait connaître leurs deux autres incursions. Soigneu- protestations contre la campagne américains demandent à grands sé de 15 autres navires, 7 neutres sement préparées et brillamment nouvelle des sous-marins et l'éta- cris du gouvernement des canons exécutées, ces opérations ont eu blissement d'une zone de guerre, pour armer leurs navires.

mais ils n'ont pas encore répondu à l'invite américaine.

Chez les Américains.—Les autorités américaines feront construire incessamment une chaîne de fordu côté de la mer.

Si l'Allemagne parvient à entraîner les Etats-Unis dans la guerofficiers teutons dans l'armée de

SAMEDI 10 FEVRIER

Leur campagne sous-marine .--La campagne sous-marine.—Le Depuis neuf jours que la campabeaucoup à faire s'il veut réduire

> LUNDI 12 FEVRIER Gérard a quitté Berlin.-I. ausbassadeur Gérard a traversé aujourd'hui la frontière suisse. Les Berlin n'ont pas été précisément rieur. Après deux on trois jours passés à Berne, il se dirigera sur

> Un Américain à bord.-Le bateau anglais Mantola a été torpillé sans avertissoment. Le médecin été sauvé.

Des canons!-les amaleurs

# La guerre au jour le jour

MERCREDI 7 FEVRIER

Les pirates à l'oeuvre.-Les rapmersibles ont probablement dispoet 8 belligérants, d'un déplacement total de 46,763 tonnes. On sait que 8 d'entre eux ont été coulés; on mande que l'un d'eux a été torpillé et l'on "croit" que les autres ont sonrbré.

Des vaisseaux dont la destruction est certaine, 6 sont de nationalité espagnole et un autre de nationalité suédoise. Des navires supposés coulés, 4 sont norvégiens 'un est anglais et un autre russe. Sur la Somme-Les Anglais ont

fait. hier, sans rencontrer d'opposition, une avance dans le voisinage de Grandcourt, occupant une section de tranchée d'environ

Le Danemark restera neutre. On déclare dans les cercles bien informés one le gouvernement dala situation du Danemark et attirant l'attention sur ce fait que des conférences entre les représentants

La Norvège aussi.—La Norvège pendant, a-t-il ajouté, on accuse ne suivra pas l'avis donné par M. Québec, qui n'a pas reçu d'immi- Wilson et ne rompra pas toute redoit continuer à faire des enquêtes grants britanniques, de ne pas fai- lation avec l'Allemagne, dit l'"Aften Post." Ce journal affirme que les neutres de l'Europe doivent déterminer leur politique envers l'Allemagne, "suivant leurs propres intérêts et non suivant la politique américaine".

#### JEUDI 8 FEVRIER

Le Sénat approuve-Par 78 voix contre 5, le Sénat a approuvé hier la décision que M. Wilson a prise de rompre des relations diploma-

Malgré cette majorité écrasante, plusieurs divergences d'opinion se

Grandecourt est évacué.—Par

Ce village est situé à un mille et Il s'est élevé contre certains hô-demi au nord-est de Courcelette. les deux positions qui protègent Sir Sam Hughes a confirmé la Bapaume à l'ouest. Le Transloy, Les bœufs, à une distance de quel-Le projet de loi pour avancer ques milles à l'est de Grandecourt.

#### L'AGE CRITIQUE OCCASIONNE CHEZ LA FEMME TOUTES SORTES DE DESORDRES.

S'il y a quelqu'un qui peut connaître l'utilité de consulter le médecin spécialiste de la Compagnie Chimique Franco-Américaine (limitée), ce sont les femmes qui témoignent.

"Il a fallu les bons conseils du médecin spécialiste et les PILULES ROUGES pour faire disparaître les maux occasionnés par mon âge", disent les unes.

Des femmes malades depuis dix. douze et quinze ans, disent: "Je suis guérie" ; d'autres :--"Si j'ai échappé à la mort, c'est grâce aux PILULES ROUGES pour femmes pâles et faibles".



Pâles et Faibles. Dans l'es-pace de quelques semaines mes étourdissements sont mes étourdissements sont disparus, mes forces se sont augmentées et j ai été débarrassée de mes migraines affreuses." Mme F. Paradis. 23, rue Dumont, Québec.

"Pendant six mois ma santé fut bien mauvaise ; j'étais toujours étourdie ; je nepouvais pas manger, après avoir pris quelques bouchées, j'étouffais; j'avais le corps enflé et j'endurais beaucoup de douleurs dans les reins; les bras et les jambes étaient reides et engourdis. Après

digestion, de violents maux de tête, d'étourdissements; j'avais aussi beaucoup de douleurs dans les reins. Enfin, voyant que mon état s'aggravait, je commençai à prendre des Pilules Rouges. La confiance que j'avais mise dans dans ce remède ne fut pas trom-pée, je me suis sentie bientôt soulagée, puis je fus guérie tout à fait." Mme A. Lemieux, 104, rue Franklin, Lawrence, Mass. Le docteur E. Simard, élève des spécialistes en maladies des femmes, les Drs Devos et Capelle, est attaché à la Compagnie Chimique Franco-Américaine (limitée) depuis au-delà de vingtans, et continue à donner, à toutes nos clien-tes, des consultations gratuites, soit par

pouvaient plus me porter. C'é

tait l'âge critique qui me mettait ainsi. Je souffrais de mauvaise

matin à 6 heures du soir. AVIS IMPORTANT.-Les Pilules Rouges pour les Femmes Pâléa et Faibles ne sont jamais vendues autrement qu'en boîtes contenant 50 pilules; ja-mais au 100. Elles portent au bont de chaque boîte la signature de la CIE CHIMIQUE FRANCO-AMÉRICAINE (limitée) et un numéro de contrôle.

correspondance ou à son bureau, 274,

rue Saint-Denis, Montréal, tous les jours,

excepté les dimanches, de 9 heures du

N'acceptez pas d'autres pilules que l'on vous dirait être les Pilules Ronges, ou d'autres produits que l'on vous recom manderait comme étant aussi bons.

Défiez-vous des COLPORTEURS. Les Pilules Rouges ne sont jamais vendues de porte en porte.



Le prix des Punies Ronges pour les tins la boîte, six boîtes pour \$2.50, chez tous les marchands de remèdes, ou envoyées franco par la COMPAGNIE CHIMIQUE FRANCO-AMÉRICAINE (limités) 273 constant Danis Montrel. (limitée), 274 rue Saint-Denis, Moutreal.

Quelle est la femme qui ne voit pas approcher avec angoisse la période si critique du retour de l'âge?

C'est le réveil aux petites heures, les soins du ménage et de la ferme, les durs travaux de la manufacture, causes de toutes sortes de fatigues.

Bien rares sont les femmes qui ne connaissent pas les dangers du retour de l'âge, mais bien rares sont celles qui connaissent le vrai remède pour parer aux maux qui en résultent.

Ce remède existe dans les Pilules Rouges pour les Femmes Pâles et Faibles, spécialité reconnue, et qui, à tous les âges, rendent la vie, en ramenant la santé à celles qui les emploient.

"Quand arriva le retour de l'âge, j'ai commencé à souffrir de bien des façons. Ce furent des migraines, matête semblait se fendre tant les douleurs étaient terribles. j'avais des maux de cœur et alors j'étais obligée de rester deux ou trois jours au lit. J'avais aussi des douleurs dans les jambes, les bras, les reins. Il yavait quel ques mois que je souffrais ainsi lorsque J'ai commencé à prendre des Pilules Rouges pour Femmes

avoir essayé inutilement beaucoup de remédes prescrits par les médecins, j'ai tout abandonné pour prendre des Pilules Rouges. J'ai écrit au médecin de la Compagnie Chimique Franco-Américaine et ai été fidèle aux renseignements donnés. Bientôt je me suis sentie sonlagée; mon mal de reins disparut, mes membress'assouplirent, mon estomac se rétablit et toutes mes douleurs cessèrent. j'étais donc guérie." Madame A. Simard,

172, Elm, Biddeford, Me.

MOUVEMENT DE L'A. C. F. C

# Pour le Fonds de Propagande française

Cpinions de quelques journaux sur la conférence de S. G.

la constitution d'un Fonds de Propagande française vient à peine recevoir partout un accueil très favoral.le. Nous comptons publier des la semaine prochaine la quelques appréciations de jour-bute ainsi: naux sur la conférence de S. G. frères les plus autorisés.

Le Manitoba, en reproduisant dans ses colonnes l'étude de Mgr l'archevêque de Régina, la faisait précéder des réflexions suivantes:

"-fo Patriote de l'Ouest du 16 novendre nous arrive avec le texte d'une contérence prononcée il y a quelques jours devant le Canadian Club de Regina, par Sa Grandeur Mgr Mathien, sur l'éducation dans la province

Superbe conférence! Fortifiante conférence! Nous l'avons lue avec telle satisfaction et une telle fierté que nous vouions en communiquer la plus grande partie à nos lecteurs. Ça leur fera du bien, à eux aussi, et ils en retireront cette pensée réconfortante que la province de Québec, notre vieille et thère province de Québec, n'a rien à envier aux autres provinces canadiennes sous le rapport de l'éducation.

"Non- espérons que ce discours de l'éminent archevêque de Régina sera mis en brochure et distribué par milliers dans la Saskatchewan, l'Alberta et le Manitoba. Tous les esprits impartiaux chez la population anglaise retireraient de cette lecture un bien considérable; les yeux s'ouvriraient, et les préjugés tomberaient. Trop souvent, hélas! certains journaux anglais hourrent leurs lecteurs de faussetés lamentables sur le régime scolaire de la province de Québec. Réfutons ces nos institutions, et nous arriverons tôt on tard, et plus tôt que fard, à gagner, dans une mesure légitime, la sympathis et l'appui de la plus grande par- du Comité Exécutif de l'A. C. F. the de nos concitoyens d'origine an- C., à Prince-Albert. Pour les en-

"Peur le Manitoba, il n'a pas la prétention, en publiant la conférence de Mgr Mathieu, de pénétrer bien avant le Page, dans to population anglaise; mais il vent donner à ses propres lecteurs. des reuseignements qui montrent qu'il ne faut pas croire à tout ce qu'on nons dit ici sur le régime vicillot et démente de la province de Quêbec. Ayons conscience de notre exacte situation et de l'exacte valeur de nos institutions nationales françaises".

La Liberté écrit de son côté: "Mar l'archevêque de Régina a donné le 🕆 novembre dernier, au Canadian donte, mais avec une suavité qui ne renevre comprendre ce que c'est que le "British Fair Play", et ce que ces mots walent vraiment dire aux yeux des gens raisonnables.

contralent de ne pas leur en donner une analyse un peu substantielle.

lyse de la belle et courageuse confé- mai.

L'appel lancé par le Comité Exé-rence de Mgr de Régina, nous exprieulif de l'A. C. F. C. en faveur de mons l'espoir que le texte anglais de cette conférence sera mis à la disposition du public et nos sociétés ne penvent faire de dépense plus utile que d'atteindre le public de la provin- d'en acheter un certain nombre de coce, et déjà nous sommes à même pies et d'en faire présent à nos amis de constater qu'il est en train de de langue anglaise. Pour récolter il ne faut pas craindre de faire quelque dépense pour acheter de bon grain de semence".

L'Action Catholique a consacré première liste de souscriptions. 'à l'Education dans la Province de Pour aujourd'hui, nous donnerons Québec un premier-Québec qui dé-

"Nul mieux que Mgr l'Archevêque Mer Mathieu, l'Education dans la de Régina ne pouvait parler de ce Province de Québec. On y verra grand et noble sujet aux citoyens anqu'en publiant le texte anglais de l'glais et français, protestants et catholiques, de sa ville épiscopale. Quarance travail, l'A. C. F. C. va répon- te ans d'un enseignement et d'un aposdre au vœu exprimé par nos con- tolat des plus féconds auprès de la jeunesse étudiante de Québec sont là pour donner à la parole de l'ancien recteur de l'Université Laval, qui fut notre maître aimé et vénéré, une autorité hors de pair et que pas un citoyen du Canada, profestant ou catholique. ne peut lui contester".

Le Droit a également publié un important article dont nous détachons les deux passages suivants :

"A une époque où toute la Confédération canadieune est ébranlée sur ses bases par les commotions provoquées par une législation scolaire arbitraire et vexatoire. la peinture fidèle d'une législation scolaire qui respecte tous les droits, assure aux minorités u maximum de liberté et de protection, Hait bien le sujet le plus digne d'un iomme comme Mgr Mathieu et le plus approprié à un auditoire comme celui auquel l'éminent archévêque s'adres-

"C'est pour que la majorité anglaise lu Canada connaisse mieux la race française que Mgr Mathieu a pris ce sujet et qu'il l'a traité comme seul péut le traiter un homme qui a passé quarante années de sa vie dans l'eneignement, qui a étudié à fond le sys tême scolaire de la province de Qué; bec et qui, par ses suggestions, a conribué à le rendre aussi parfait".

Les souscriptions pour le Fonds de Propagande française, destiné journaux par la brochure. Faisons- là couvrir les frais de publication nous connaître. Faisons connaître de la conférence de Mgr Mathieu sur l'Education dans la Province de Québec, sont regues au bureau vois d'argent, servez-vous du bulletin que vous trouverez dans cet-

#### Pour restreindre l'immigration aux Etats-Unis

Par 60 voix à 19, le Sénat américain a adopté le bill sur l'immigration avec la clause relative au degré d'instruction de l'étranger, lui donnant force de loi malgré le veto du président. Le Congrès a Clas, une remarquable conférence sur ainsi mis fin à la lutte qu'on avait l'édication dans la Province de Qué-lengagée dès 1897 pour restreindre bec. Il leur a dif, suavement sans l'immigration par la clause en manque pas d'une franchise à laquelle question. Le président Cleveland ils sont peu accontamés, des vérités a alors opposé son veto. M. Taft qui porteront des fruits salutaires, si l'a fait plus tard, et M. Wilson a This est que certaines gens peuvent pris cette attitude deux fois. La première fois que le président actuel a refusé sa signature, le Sénat a réadopté la mesure, mais elle "Nous avons reçu le texte de cette n'a pas recueilli les deux tiers des conférence, et nos lecteurs nous en suffrages à la Chambre des représentants, ce qui est nécessaire pour annuler le veto du président. La "Avant d'aller plus loin dans l'ana- loi entre en vigueur le premier

#### RHUMATISMES

Depuis deux mois que je prends les PILULES MORO les rhumatismes ne sont déjà plus.



M. ALFRED GUERTIN.

Autrefois on soignait le rhumatisme au moyen d'un traitement externe, par des liniments, des frictions, etc. On parvenaît de cette façon à apaiser, pour quelque temps, ou plutôt à endormir la souffrance; mais on ne faisait pas dis-

Aujourd'hui, nous avons les Pilules Moro dont tout le monde a entendu parler pour les cures merveilleuses qu'elles ont déjà opérées. Ce remède s'adresse à la base du système, au sang dont dépend le bon fonctionnement de la machine.

C'est surtout aux malades de la classe ouvrière, aux travailleurs que s'adresse ce remède, parce qu'il assure des résultats prompts et rapides. Les gens riches ont tout le loisir d'être malades. Mais il n'en est plus de même de l'homme qui doit se lever chaque matin de bonne heure pour se rendre à l'usine ou à l'atelier. C'est celui-là qui souffre, après avoir gémi et enduré le martyre toute la nuit, quand il lui faut se rendre le matin à l'atelier. Voilà l'horeme qui a besoin d'un secours immédiat, et ce

"J'avais des rhumatismes depuis un an ; je ne pouvais ni travailler, ni sortir; c'était juste pour pouvoir marcher dans la dans les reins, les bras, les jambes. Il ne m'était pas possible de me servir de ma main droite. J'ai bien dépensé une centaine de dollars pour me faire soigner et je n'ai pas eu beaucoup de résultat des remèdes employés. J'ai ensuite com-Moro; il y a deux mois que je les emploie et j'éprouve un mieux surprenant. Je me sers maintenant de ma main droite comme de l'autre ; je n'ai plus mal dans les jambes ni dans les reins; je puis sortir et je me propose de retourner à l'ouvrage bientôt. Les Pilules Moro m'ont déjà fait plus de bien que les remèdes de toutes sortes que j'ai pris en un an; je vais en continuer l'usage parce que j'ai la conviction qu'elles me débarrasseront complètement de mon rhumatisme." M. Alfred Guertin, No 1, Bates

BL., rue du Canal, Lewiston, Me. CONSULTATIONS GRATUITES par 'e Dr Adolphe Mignault, au No 272, rue Saint-Denis, Montréal, tous les jours, excepté le dimanche, de 9 heures Ju matin à 6 heures du soir. Les hommes malades, qui ne peuvent venir voir notre médecin, sont invités à lui

Les Pilules Moro sont en vente chez tous les marchands de remèdes. Nous les envoyons aussi, par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du prix, 50c, une boîte, \$2.50 six boîtes.

Toutes les lettres doivent être adressées: COMPAGNIE MÉDICALE MORO, 272, rue Saint-Denis, Montréal

#### CHRONIQUE DE REGINA

Un auteur a dit que l'homme qui ne saurait trouver de l'intéressant et même de l'attrayant dans la nature manquerait certainement la plus grande jouissance que le Créateur a placée ture. Mais si la nature est attrayan- | gonard. te, que dire du chef-d'œuvre de la création: l'homme lui-même?

Il est vrai que dans nos villes, l'homme perd son naturel tant qu'il le peut, mais dans la foule. le naturel revient an galop. Dans notre bonne ville de Régina, où les peuples de cinquante races se coudoient, s'entrechoquent et parfois vont jusqu'aux arguments frappants, comme il est intéressant de passer et d'observer! Ce matin à la porte d'une église, il y avait une file de voitures, cochers perchés sur leurs sie ment. Soyons unis, soutenons notre ges fouets entourés de rubans, chevaux panachés; M. le Riche mariait sa fille. Dans chaque voiture, à travers les vitres on apercevait des visagais, mais plutôt sérieux, C'est qu'on ne marie pas sa fille tous les jours et il fant en faire une démonstration publique de sa position sociale, de sa fortune ou de sa prétendue fortune, de son importance. Chevaux, voitures et jusqu'au ministre. tout annonce un grand mariage où, espérons-le, l'amour saura faire oublier parfois la richesse et la position sociale. Nous continuâmes notre route

vers le centre de la ville en souhaitant du fond du cœur bonheur et prospérité au jeune homme si distingué et à sa gentille compagne qui nous avaient rappelé un moment les beaux jours de notre jeunesse. Il faisait froid, mai cela n'est pas un obstacle à la réjouissance, car voici un tramway électrique portant un grand placard: "tramway spécial". C'est, pensions-nous. un groupe de visiteurs qui désirent tout voir. Le tramway allait majestueusement et lentement, tels les chars de triomphe d'autrefois. La curiosité l'emportant, nous décidames de les suivre quand, à notre surprise, le tramway s'arrêta devant une autre église. et, toute joyeuse, la foule, qui l'e : combrait, débarqua. C'était un autre mariage, et. tout comme ceux que nous avions croisés quelques minutes auparavant, cenx-si s'étaient dit qu'on ne se marie pas tous les jourr, et il fallait une démonstration, une fête. Les voitures sont d'un prix inabordosecours il le trouve dans les Pilules | ble : alors, prenons les voitures du peuple, lonons un tramway, un "ptit char"; chacun paie son écot, et vive

Nous avons regardé, el encore une fois, nous nous sommes ern plus penne. M. Joseph Gauvreau, secrétaire de maison. Les douleurs étaient même plus jeune que tout à l'heure, la Ligue des Droits du français; et nos voux de longue et heureuse vie ont saivi encore ce jeune couple qui se marie plein de confiance dans sa santé, son amour et la protection du Parlons mieux, par M. Léon Lorbon Dien dont il est venn demander la rain; Sur les chemins de fer, par benediction. It no faisait plus food, M. Jean Bourgainville: A travers le soleil nous paraîssait plus chaud que d'ordinaire : la neige de nos rues et les mencé à prendre des Pilules négligences criminelles du thermome- mier; Notre Almanach; Questions tre, tout était disparu à la vue de ces et réponses: La Fontaine et le deux scènes de bonheur: nous étions français, par M. Montarville de Ce n'est que rendu dans le cour de

la ville, dans le broubaha des affaires, que la réalité nous a resuisi, qu'il a se; des notes et une partie docufallu songer aux affaires, revenir à la mentaire où l'on retrouvra le discie parfois trop cruelle, trop terre à cours français de Mgr Sinnott lors

quons le Docteur Quellette de Moose Jaw, et M. l'abbé J. A. Therriault, curé de Montmartre.

Notre concitoyen, M. J. Grenier est allé se débarrasser à l'hôpital de son ennuyante visiteuse Mme la Grippe. M. l'abbé Benoît est revenu de Mi- tellectuelle. lestones lundi avec la forte recommandation à ses amis de ne pas voyager au moins pour quelque temps. Il a dû passer deux nuits poor faire le voyage aller et retour à Milestones qui, soit re spécimen est envoyé sur demandit en passant, est à 30 milles de Ré- de.

gina à vol d'oiseau. A quand le transport aérien??...

S. G. Mgr Mathieu, qui était depuis quelques semaines à Québec, est rentré samedi matin dans sa ville archiépiscopale. Il s'est rendu immédiatement à Lebret où il a pu assister aux derà la disposition de son indigne créa- niers instants du vénérable Père III-

#### GRAVELBOURG, Sask.

Deux mois à peine se sont écoulés epuis notre élection partielle dans le istrict et déjà les journaux agitent la question d'une élection générale provinciale. Plusieurs aspirants de sout sur les rangs. Il serait bien à souhaiter que nous fussions représenlés par plusieurs des nôtres au parlera défendre les droits de la langue française au moment opportun. Que nos orateurs, dans les assémblées politiques, nous donnent le plaisir de cinquièmes de l'auditoire sont de langue française. Soyons français d'abord!..

-M. Philibert L'Heureux vient d'éoogser Mile Dorilla Govette, Nos

#### LAC PELLETIER, Sask.

Le 4 courant avait lieu chez M. Ariside Laverdière une jolie partie de l Whist qui dura de huit à onze heures. Ensuite les prix furent distribués. Les gagnants furent : prix des dames, Mile Valentine Laverdière: prix de consolation Mue Hector Brasseau. Prix des messieurs: M. Ferdinand Laeroix: prix de consolation, M. Philias Benoît. Le tout s'est terminé par un réveillon servi à la bonne manière aucienne canadienne-française. Les invités se sont retirés avec un agréable souvenir de cetté belle petite soirée.

#### "L'Action Française"

Le sommaire de la nouelle Revue

L'Action Française vient de paraître sur 32 pages avec couverlivraison porte un article de M. Edouard Montpetit: Vers la supéfriorité; Un appel au public, de Une maison historique, avec photographie, par M. Omer Héroux; la vie courante, de M. Pierre Hoau printemps, au printemps de la vie... La Bruère; une tribune des lecteurs; une petite revue de la presde son intronisation, et l'original De passage en ville, nous remar- d'un important article du Casket sur le rôle catholique des Cana-

> diens-français. On annonce pour le prochain numéro, une importante étude de M. l'abbé Groulx, sur l'action in-

L'abonnement à l'Action Francaise est de \$1.00 par année; le numéro se vend 10 sou-. Un numé-

Toutes les communications relatives à la revue doivent être. adressées à la Ligue des Droits du français, 98 Immeuble Dandurand, Montréal.

#### Un métier difficile

Si un journal contient trop de politique, personne n'en veut; s'il en contient trop peu, personne n'en veut. Si les caractères sont trop petits, on ne peut pas lire; s'ils sont trop gros, on dit qu'il n'y langue française à la canditature a rien à lire. S'il publie des dépêches, on dit que ce sont des mensonges; s'il n'en publie pas, on dit qu'il n'est pas sérieux et qu'on les cause. Accordons nos suffrages à ce- supprime par raison politique. S'il lui, sans distinction de parti, qui sau- donne quelque "bon mot", on dit qu'il est fait par des têtes sans cervelle; s'il n'en donne pas, on dit qu'il est fait par des pince-sansnous faire entendre le doux parler rire. S'il public quelque relation français, surtout quand les quatre originale, on le blâme de ne pas donner quelque chose de plus sérieux; s'il en donne, on trouve qu'il ne sait pas distraire et qu'il donne ce qu'on a déjà vu dans œux bien sincères aux nouveaux d'autres journaux. S'il rend compte impartialement d'une réunion, on dit qu'il eût mieux fait de se taire: s'il ne le fait pas, on dit qu'il tronque les textes. S'il donne la biographie d'un homme public, on le taxe de partialité; s'il n'en donne pas, on dit qu'il ne s'occupe de rien. S'il donne un article qui peut intéresser les femmes, les hommes sont mécontents, et "vice versa''.

Si le directeur du journal va à 'église, on dit tout bonnement que 'est un clérical; s'il n'y va pas, on trouve que c'est un homme sans foi ni conscience. S'il reste au bureau pour diriger son journal, lon dit qu'il a peur de se montrer; s'il sort trop souvent et va dans un café, on dit qu'il ferait mieux de diriger son journal. S'il ne paye ture. Le sommaire de la première pas ses fournisseurs régulièrement, on dit qu'on ne peut pas avoir confiance en lui, et si, au contraire, il paye régulièrement, il y a des gens qui trouvent qu'il a volé son ar-

> Et dire qu'après cela il se trouve encore des gens pour rédiger un

# Bonnes terres défrichees

1/4 S. O. 28-45-27, O. du 2me \$ 800 1/4 N. E. 35-48-1, O. du 3me 600 1/4 N. E. 10-48-15, O. du 3me 1,000 14 N. O. 1-46-27, O. du 3me 1,250 1/4 N. O. 6-46-26, O. du 2me 1,200

1/4 S. E. 3-47-1, O. du 3me 1,400 1/2 S. E. 34-49-26, O. du 2me 1,000 1/4 N. E. 16-46-27. O. du 2me \$15 de l'acre. ½ N. O. 4-51-26, O. du 2me 1,500

Romeril, Fowlie & Co.

PRINCE ALBERT

A DES CONDITIONS FACILES

#### PLACEMENT BON

LES PERSONNES QUI, DE TEMPS À AUTRE, ONT DES FONDS À PLACER PEUVENT ACHETER AU PAIR DES

# OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT CANADIEN

AU MONTANT DE \$500 OU DE MULTIPLES DE CE MONTANT

Capital remboursable le 1er octobre 1919. Intérêt payable semi-annuellement le 1er avril et le 1er octobre, par chèque (payable au pair sans frais de change dans toutes les banques à charte du pays) au taux de 5% par an à compter de la date de l'achat.

Les porteurs de ces obligations auront le privilège de les offrir au pair plus l'intérêt comme équivalent d'espèces en règlement d'obligations qui leur seront attribuées sur leur souscription à tout emprunt de guerre que le gouvernement canadien pourrait mettre sur le marché, à l'exclusion seulement des bons du Trésor ou autres valeurs d'Etat de courte échéance. Les fonds de ces obligations ne peuvent servir qu'aux fins

Une commission d'un quart d'un pour cent sera payée aux courtiers réguliers d'obligations et de valeurs de Bourse, sur les allocations qui pourraient leur être faites de ces obligations à la suite de demandes portant indication de leur qualité officielle. S'adresser au sous-ministre des Finances à Ottawa pour les

formules de demande. MINISTÈRE DES FINANCES, OTTAWA, 7 OCTOBRE 1916.

Fonds de Propagande française de l'A. C. F. C.

Monsieur J.-P. Daoust, Trésorier-Général de l'A. C. F. C. Prince Albert, Sask.

Veuillez trouver ci-inclus la somme de comme ma souscription au Fonds de Propagande française de l'Association Catholique Franco-Canadienne de la Saskatchewan.

Prière d'écrire lisiblement le nom et l'adresse

FEUILLETON DU "PATRIOTE DE L'OUEST"

# Le Meunier Tagrena

(Légende Bretonne)

Par "Un SAUVAGE"

XVII.-LE MOULIN MARCHE De retour à son moulin, Tagrena s'empressa de larguer de nouveau ses voiles, et de mettre le mécanisme au eran de départ. Mais, tout d'abord, pas plus qu'auparavant, rien ne bougea dans la machine. Et comme l'atmosphère semblait plus lourde et plus immobile que jamais, il n'y avait guère apparence que ça se mette à bouger; et le meunier commença à avoir de sérieux doutes sur l'efficacité de son

-Est-ce que ce particulier-ci se moquerait de moi, tout comme l'autre? fit-il déconcerté.

L'autre, dans l'esprit de Tagrena. c'était Dieu.

Mais, sur ces entrefaites, la ciotendre annongant l'élévation de la grand'messe. Et alors, au milieu de l'atmosphère embrasée, passa, venant on ne sait d'où un imperceptible souffie, qui fit gonfier les voiles du moulin, bon train. Mais, malgré le grand deet lentement, les ailes se mirent à tourner. Et cependant, sur toute la surface de la lande, les tiges de bruyères et d'ajoncs restaient parfaitement | sentaient bien qu'il y avait du diaboimmobiles, et là bas, du côté de Penfra, les quelques feuilles desséchées, qui pendaient à la cime des châtai- peu. gniers n'étaient même pas agitées du plus petit tremblement.

En faisant ces constatations, d'une manière plus ou moins réfléchie, Ta- pieusement assisté aux offices dans grena sentit son bonnet se soulever l'église de Taupont, et était, lui aussi, sous la poussée de ses cheveux qui se dressaient sur sa tête, et, s'il avait en lage de Kerbras. En arrivant en haut un miroir, il aurait pu constater que de Beau-Soleil, il constata, comme tout son visage était devenu de la même le monde, que le moulin de l'agrena couleur que son bonnet et sa blouse, marchait. Il en fut fort surpris, mais, si bien, qu'il resta là un bon moment, sans plus approfondir la chose, il s'étout ahuri, à regarder son moulin eria: tourner, sans même penser à jeter du blé dans la trémie.

La clochette du moulin qui se mit à sonner désespérément, annongant que les meules tournaient à vide, finit dre chez lui pour échanger les habits

—Eh bien, quoi? fit-il, qu'ai-je à rester là stupide à regarder mon moulin En y arrivant, il se hûta de mettre la tourner? Mon particulier tient sa pa- machine en état de fonctionner, et sorrole, voilà tout. Ne m'a-t-il pas promis de faire marcher mon moulin? Il s'agit de ne pas le laisser travailler

Ce disant, il versa dans la trémie le contenu d'un sac de grain. Immédiatement la clochette d'alarme cessa j'ai fait! son discordant carillon, et l'on n'entendit plus, dans l'intérieur du moulin, que l'agréable bruit des meules écrasant les grains de blé. Ce bruit fasi longtemps, charma les oreilles de Tagrena, comme une agréable musique, et lui fit complètement oublier ses terreurs de tout à l'heure. Et. à mesure que le blé transformé en farine tombait dans son blutoir, il se prit à considérer les sommes fabuleuses qu'il allait retirer de foute cette farine, lorsqu'il la mettrait sur les marchés de Ploërmel et de Josselin, où, depuis de longs mois la farine était devenue un article complètement inconuu. Car il va sans dire qu'il avait commence par moudre le blé qui lui appartenait. Il se représenta aussi l'agréable surprise de Maîtresse Jehanne. lorsque le soir, il allait lui rapporter un quart de belle et bonne farine, avec laquelle elle ferait de vrai et bon pain de ménage, dont lui, Tagrena. pourrait se régaler avec ses enfants. Rien que de penser à ce luxe lui faisait venir l'eau à la bouche, et sa langue en claquait de plaisir: il y avait si longtemps qu'il n'avait mangé de

Pendant qu'il se livrait à ces agréables méditations, les sacs de blé se succédaient dans la trémie; et il s'aperçut bientôt qu'il avait fini de moudre tout ce qu'il y avait de blé lui appartenant personnellement dans l'intérieur du moulin. Il se décida alors à commencer à moudre le blé de ses clients qui attendait là depuis le commencement de la sécheresse.

-Prenons, dit-il, de bonnes et copieuses moutures. Il y a si longtemps que ce grain est rendu ici, que les propriétaires doivent avoir oublié le contenu exact de leurs sacs. Et puis, par ce temps de distte, ils seront toujours heureux de recevoir de la farine en si minime quantité que ce soit.

S'étant formé la conscience par ce lumineux raisonnement, il se mit à prendre des moutures de plus en plus abondantes. Il commença par le quart. passa vite au fiers, et les mauvaises langues prétendent qu'il vida plus qu'à moitié certains sacs, avant de jeter le reste du contenu dans la trémie. Sans vouloir affirmer qu'il poussa le dévergondage jusqu'à s'adjuger des moutures aussi exagérées, nous sommes obligés de reconnaître qu'à mesure que le nombre des sacs à moudre tous les autres moulins étaient arrêdiminuait, le tas de blé provenant des tés, et, à ce sujet, il s'en contait de

sissait dans des proportions tout autres que celles indiquées par le taleau établissant l'échelle des uroits et redevance des Meuniers, dont une copie était affichée dans l'intérieur du moulin.

Au milieu de ces agréables occupations, le temps passa vite. Et ce fut seulement en voyant les gens passer sur la lande au retour de la fête, que Tagrena se rendit compte que le soir approchait.

Cependant l'excitation était grande, ì la vue du moulin de Tagrena, dont les ailes tournaient, bien que l'air ne fût pas agité du plus lêger souffle. Les gens qui revenaient de Mohon s'arrêtaient en bas de la lande, sur le chemin de la Ville-Mulot et du Dois-Herche de l'église de Mohon se fit en vé : ceux qui revenaient de Taupont. en route pour s'en retourner à Henlée ou à Kerbras s'arrêtaient sur le haut de Beau-Soleil, et, dans les deux groupes, les commentaires allaient sir que tous avaient d'obtenir le mot de l'énigme, personne n'osait aller le demander à Tagrena. Car les paysans lique dans cette affaire, et s'approcher du moulin ensorcelé. les effrayait un

> Le meunier du moulin voisin, qui passait pour un bon chrétien malgré ses excès sur le droit de mouture, avait en train de regagner son logis au vil-

-Si le sien marche, le mien marche ra bien aussi!

Et. sans s'arrêter à jaser, avec les gens, sans prendrè le temps de se renpar le rappeler à la réalité des choses. de fête et prendre ses habits de travail, il se précipita vers son moulin. tit larguer ses voiles.

> Tagrena qui le considérait de sa fenètre, fut suffoqué de tant d'audace.

-Non! se dit-il: mais il ne manquerait plus que cela! Voilà ce cagot qui va maintenant profiter du marché que

Et il se prit à regretter amèrement de n'avoir point stipulé dans son contrat que le meunier de Taupont ne tremise de la sainte Vierge; ils se pourrait point profiter du vent du Diable. Ses regrets furent, d'ailleurs, de courte durée. Car, il constata bien vite que les voiles de son voisin, au lieu auprès de vous dans toutes nos peines de se gonfier et de se tendre, pendaient lamentablement le long de leurs supports, absolument comme faisaient lec siennes, au matin de ce même jour. Cette vue le combla d'aise, et, à la pensée de la forte déception que devait éprouver son rival, il se frotta les mains de contentement.

Tagrena avait bien certaines appréhensions, au sujet des demandes que sa femme, pensait-il, n'allait pas manquer de lui faire. Comment allait-il lui expliquer le mystère du moulin, marchant, alors que de toute évidence, il n'y avait pas le moindre souffle de vent pour le faire marcher. Il ne savait trop quel mensonge inventer. Mais, il était bien décidé à ne pas lui dire la vérité, ca donnerait lieu à des scènes trop pénibles, qu'il voulait s'éviter. Il prit donc la résolution de faire le bourru, et à la première question. d'intimer péremptoirement à la semme de se mêler de sa cuisine.

Il n'eut d'ailleurs pas à se mettre en frais d'imagination pour inventer des mensonges. Car sa femme ne lui posa aucune question; elle eut l'air de tronver aussi naturel de voir le moulin marcher par ce grand calme, que si le vent avait soufflé en tempête.

Tagrena trouva bien un peu étrange cette extraordinaire discrétion de sa femme, et pour tout dire, son amour propre en fut un peu -roissé: il trouva que maîtresse Jehanne se désinté ressait vraiment un peu trop de ses affaires. Mais, comme dans le moment, cette inumerence l'arrangeait beaucoup mieux qu'une trop grande indiscrétion, il eut le bon esprit de ne pas laisser voir sa mauvaise humeur, et mangea de bon appétit les crêpes que sa femme lui servit de la

meilleure grâce du monde. Le lendemain et les jours suivants. il fut très occupé; il lui fallut réorganiser le service de son moulin; engager des pochonniers, et répondre aux demandes de farine qui lui arrivèrent de toutes parts aussitôt que l'on sut que son moulin marchait.

Les gens trouvaient bien un peu extraordinaire qu'il pût moudre,alors que droits de mouture de Tagrena gros- toutes les couleurs, dans les chaumiè-

res des paysans, et même sous les lambris dorés des châteaux environnants. Mais, comme à toutes les questions qui lui furent posées, Tagrena répondit avec une discrétion fort peu engageanl'interroger. Chacun resta donc maître de faire les suppositions qu'il voureux, quand, au poids de l'or, il pouvait se procurer une petite quantité de cette farine, fabriquée d'une façon aussi extraordinaire.

Maîtresse Jehanne, elle aussi, fut bien occupée, dans les jours qui suivirent: son personnel redevint subitement plus nombreux qu'il n'avait jamais été, et il lui fallut réorganiser tout son train de maison, qui, ainsi que nous l'avons dit, était tombé à rien. cuper de la façon don, le moulin mar chait; ni de poser à Tagrena des questions indiscrêtes, qui n'auraient petits profits! pas manqué de l'embarrasser beau-

(A Suivre)

#### Prenez tout en bonne part

Oui, tout; les paroles qu'on vous idresse, les procédés dont un use envers vous, les démarches ou les actes dont vous êtes l'objet.

Notre nature nous porte un conraire à juger de travers notre pro-

Un petit vir plus sombre que de coutume, un mot qui nons pique, mire."qu'on nous en veut".

Ou bien, c'est une parele qu'on rous rapporte imprudemment, et qui est mal interprétée.

De tous ces riens on jait des nontagnes, et voilà la paix trou-

lée, la bonne amitié perdue! Allons done! fermons les yeux sur ces niaiseries et nous nous épar-

Maric, source des grâces.

gnerons bien des misères.

Chaque jour, le secours d'en haus nous est nécessaire pour pratiquer la vertu, réprimer nes mauvaises inclinations, accomplir nos différents devoirs. Nous avons en outre des graces à demander pour nous-même et pour tous les nôtres. Eh bien, Marie a les mains pleines de grâces, et elle n'attend que le moment où nous recourrons à elle pour les répandre sur nous avec abondance. Si un homme mourant de soif se tenait près d'une source limpide et ne voulait pas n.ême avancer la main pour y puiser, nous dirions, n'est-il pas vrai, qu'il est un insensé et ne mérite pas qu'on le plaigne. Voilà la situation des fidèles: ils ont un immense besoin des grâces du bon Dieu et peuvent les obtenir avec une facilité merveilleuse par l'enraient donc impardonnables de négliger un si précieux secours. Oui, ô divine Mère, nous voulons nous réfugier et nos tentations: daignez nous venir charitablement en aide!

#### Petites recettes pour être heureux et faire des heureux

XIV

Il est un mot qu'on ne saurait assez redire à tout chrétien que Dieu a destiné à vivre, à converser, à travailler dans la société de ses frères: Soyez indulgent. Oui, soyez indulgent. c'est indispensable: il le faut pour les autres, il le faut pour vous-même. Oubliez les petites peines qu'on a pu vous causer; ne conservez aucun ressentiment des paroles inconsidérées ou défavorables qu'on a dites sur votre étourderie dont vous êtes la victime; prêtez toujours de bonnes intentions à ceux qui vous ont fait quelque tort par des actes ou des discours imprudents; enfin, souriez à tout, montrez un visage aimable en toute occasion; avez un fond inépuisable de bonté, de patience, de condescendance, de doueur. Ainsi, vous serez on paix avec tous vos frères, votre amour pour eux ne souffrira pas d'altération et leur amour pour vous grandira de jour en jour. Mais surtout, vous pratiquerez excellemment la charité chrétienne, qui est impossible sans ce support et cette indulgence de tous les instants.

Sachons voir les choses comme elles sont: la morale, la bonne, la vraie morale, a besoin de l'absolu; elle ne trouve son point d'appui qu'en Dieu. La conscience est comme le cœur, il lui faut un "au delà"; et la vie deient chose frivole, si elle n'implique des relations éternelles.

#### Sou par Sou

Le marchand désire surtout les com mandes importantes, mais il ne neglige pas les petits profits. Beaucoup te, les gens prirent le parti de ne plus de fortunes se sont faites sou par son. Par rapport au ciel, nous sommes des marchands, "nous faisons le néglait, en se regardant comme bien heu- | ce". Ne laissons done passer aucune cecasion de grossir notre petit tré-

C'est une humiliation à supporter

Organe officiel du Comité permanent de la Langue française; Echo du Ralliement catholique et français en Amérique

Le français en Cour Suprême.-Un sénateur acadien.-Souhaits au Croisé, par l'Echo de St-François, organe des RR. PP. Capucins du Canada.-Religion et patriotisme: Sir Adolphe.-B. noins encore, suffit à nous faire Routhier.—Officiel du Comité P. L. F.: Une direction; Les "Prières pour la race"; Pour les revendications acadiennes .- Patriotisme religieux: Mgr Ignace Bourget, 2e évêque de Montréal.—Au service des intérêts français: Ralliement catholique et français, par Sencx, de la Croix, Montréal; Justice aux minorités: Sir Lomer Gouin (discours de Toronto); Nos morts; "Pour notre foi et nos foyers".--Un peuple qui ne meurt pas: S. G. Mgr Béliveau, archevêque de St-Boniface (discours à Québec).-La Presse catholique: Officiel de la L. P. C.-La Croix et la Charrue: Mgr L.-A. Paquet.-Tableau d'honneur des Lauréates et Lauréats du Parler français en 1916: Liste des couronnés; l'Aris de nos correspondants relativement aux "Prix de Parler français" et au travail général du 'Comité P. L. F."-L'Action française en Amérique: Province de Québec; Chez nos gens de l'extérieur : en Outario, au Manitoba, dans la Saskatchewan et l'Alberta, en Acadie, dans la Nouvelle-Angleterre.-La Foi et la nationalité canadienne-française: Extrait d'une Lettre pastorale de S. G. Mgr Bernard, évêque de St-Hyacinthe. -Bibliographie: l'Almanach du Sacré-Cœur'; Poèmes épars de Joseph Lenoir-Rolland, dans la "Bibliothèque laurentienne:" compilations commentaires de M. Casimir Hébert.--"L'homme véritable: P. Janet.

Prix de l'abonnement au Croisé. 36 me nor an adresse nostale: No. 126.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

Montréal. Librairie Granger et librairie Notre-Dame, Québec, Librairie Garneau.

de France, à qui il prêche l'idéal vrai, le courage méthodique et la prudence avertie. Nul doute qu'un tel livre ne contribue puissamment par ses Coneils pratiques à faire du bien aux jeunes générations et par là à préparer

Discours. In-12. Prix: 2 francs. Parmi toutes les approbations qui ont récompensé l'auteur, qu'on nous permette de citer, saus plus, celle du cardinal Sevin, désormais consacrée par la mort: c'est le plus bel éloge et le plus vrai qu'on puisse faire de ce livre.

pages que vous venez de m'adresser. plus nobles; elles sont rédigées dans

"Elles seront utiles à toutes les imes; car toutes ont besoin qu'on fasse en elles l'éducation de la foi et du patriotisme, et vous y excellez.

Seigneur.

Le mérite et la souffrance, voilà la vérité lumineuse, l'évidence devant la-quelle pâlissent et s'effacent tous les fantômes de la logique abstraite; c'est Scherer, faveur de la vie future. CARO.

Cest un service à rendre au prochain: un peu de patience à avoir dans une rencontre désagréable; un peu de courage en présence d'un devoir difficile à remplir. 然来未并并并并并并并并并并并不事事事事事事事事事事事事事

chrétiennement, une injustice sur laquelle il faut fermer les yeux, une perte à subir sans murmurer, un mal Elle n'eut donc guère le temps de s'oc- de tête à souffrir sans se plaindre, etc. Autant de liards et de sous pour le ciel. Heureux qui ne néglige pas les

#### "LE CROISE"

SOMMAIRE DE FEVRIER 1917 Conseil du Pape.-Pour l'entente.-

Abbé Saussey. Aux Ecolières, causcries éducatives, in-12. de xxx-324 pages: 3 francs.

Excellent livre, dédié aux écolières

Abbé E. Trupin. Pour la France.

"Je souhaite une large diffusion aux "Elles sont nourries de pensées les

une langue noble, forte, précise; la lumière et la piété les pénètrent.

"Affectueusement vôtre en Notre-

" † Hector-Irénée, cardinal Sevin, "Archeveque de Lyon."

# DESMARAIS & ROBITAILLE Life 19 et 21 Notre-Dame Ouest, Montréal, P.O.

Marchands d'Ornements d'Eglise, Vases Sacrés Bronzes, Statues, Chemin de Croix, etc. Articles religieux. Livres de prières, images, etc. Spécialité: Confection de bannières, drapeaux, etc. pour Congrégation ou sociétés. messe, Huile d'olive, Cierges, Encens, etc.

Catalogues envoyés sur demande.

## Aux lecteurs du "Patriote"

Permettez que je recommande à votre bienveillance ainsi qu'à celle de vos amis, le modeste opuscule,

# "La famille et le mariage chretien"

† ALBERT, O.M.I., évêque de Prince-Albert

En vente: Rév. P. Gabillon, O.M.I., évêché, Prince-Albert, Sask Prix broché: - - 0.56 franco. 3 francs franco

# Jeunes gens et jeunes filles

VEZ-VOUS préparé votre avenir? Comment employez-vous votre temps? Votre situation estelle meilleure aujourd'hui qu'elle l'était il y a une semaine, un mois, un an? Comprenez-vous que depuis trois ans, le monde des affaires a subi une profonde évolution?

L'enrôlement intense des hommes, l'augmentation considérable des affaires ont créé un besoin urgent d'employés de bureau habiles et expérimentés.

il y a une quantité illimitée de travail à faire dans les bureaux avec un personnel masculin ou féminin, moins considérable qu'auparavant. Il en résulte qu'une foule de positions honorables requérant de l'expérience et du savoir et largement rétribuées s'offrent à vous, en ce moment. Nous nous en rendons parfaitement compte. Nous recevons constamment à nos bureaux de placement d'innombrables demandes pour des hommes et des femmes capables de remplir des positions éminentes et comportant des responsabilités à n'importe quel salaire Il ne dépend que de vous d'obtenir toutes les qualifications voulues Nos prix sont très modérés.

Voilà certes une belle occasion qui s'offre à vous. Venez nous voir à nos bureaux ou écrivez ou téléphonez-

Téléphone 2828. — C. E. HURST, Principal

Western Commercial College Membres des "Business Colleges" autorisés du Canada. 2e étage, Edifice HOLMES, Prince Albert, Sask.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### **ACADEMIE ET PENSIONNAT** DE NOTRE DAME DE SION PRINCE ALBERT, Sask.

Vous trouverez ici une éducation soignée, un cours d'études complet, une parfaite discipline et un milieu idéal. Le cours d'études comprend le cours complet adopté par le gouvernement de la Saskatchewan, de plus:

Le français est enseigné dans toutes les classes. Leçons de musique, de peinture, de dessin, de travaux à l'aiguille, de dac-

Pour les conditions et autres ren-seignements s'adresser à la

Rév. MERE SUPERIEURE

# Collège d'Edmonton

dirigé par les PERES JESUITES

Cours classique et cours commercial. — Prépare à toutes les carrières : sacerdoce, droit, etc., et conduit à l'immatriculation et aux degrés de bachelier—Prospectus et renseignements:

Rev. PERE RECTEUR Collège des Jésuites

 Alberta Edmonton

## F. Le Dressay **TAILLEUR**

1858 RUE HAMILTON REGINA, Sask.

Vêtements sur mesure Réparations et nettoyage

# MONUMENTS ET PIERRES TOMBALES



Prix de \$10

et plus Catalogue gratis

SASK. MARBLE and CONSTRUCTION CO., LTD

119, 8e Rue Est

#### PRESENTATION de MARIE **PENSIONNAT**

DUCK LAKE, SASK.

Cet établissement réunit toutes les conditions nécessaires pour la santé des élèves et leur agrément. Le plan d'éducation suivi renferme tout ce qui peut former lee jeunes personnes à la vertu et aux connaissances convenables à leur

sexe. Le programme d'études est celui que prescrit le Département d'Education pour la Saskatchewan; une attention particulière est donnée à la préparation des examens du Huitième Grade ou Entrée à l'Ecole Supérieure. Un cours français y reçoit aussi une toute spéciale attention.

Pour conditions, très raisonne-

bles, s'adresser à la... Révérende Sr. Directrice

PENSIONNAT DE NOTRE DAME DU SACRE-COEUR dirigé par les

FILLES de la PROVIDENCE HOWELL. - SASK.

Cette institution a pour but de donner aux enfants une éducation chrétienne. Le programme scolaire comprend tous les Cours d'études de l'école séparée, en anglais et

en français. Les petits garçons au-dessous de onze ans y sont admis. Pour renseignements particuliers

s'adresser à la... Révérende Mère Supérieure

# PENSIONNAT DE ST-LOUIS

Sous la direction des Sœurs de la Providence de St. Brieuc (France) est parfaitement organisé pour donner aux enfants GARÇONS et FILLES, un cours élémentaire complet et, si on le désire, un cours supérieur. Les institutrices ont toutes leurs diplômes de Régions Navardant des rensions Regina. Nous acceptons des pension-naires, GARÇONS et FILLES, le temps nécessaire pour les bien préparer leur première communion. On ensei gne d'après les méthodes les plus re centes la musique et la peinture. Le chant, et l'élocution sont sous la direction d'habiles institutrices. Le pensionnat comble une lacane prande dans l'encomment. Le prix grande dans l'enseignement. Le prix est très modèré. Confiez-nous vos en fants et nous les formerons à la veru tout en leur donnant l'instruction ne cessaire au succès.

# Pour les Cultivateurs

Le dressage des jeunes chevaux

Combien peu de personnes savent dresser un cheval?

Pourtant il n'y a rien de plus facile si l'on a la patience nécesattend que le jeune animal ait atteint l'âge de 3 ans, comme cela certains cas presqu'impossible.

miers jours de l'existence.

On lui met un licol et on lui apprend à se laisser conduire; un homme tire sans secousse sur la nœuvre doit être faite en silence, celui qui tient la longe devant plutôt exercer une force passive qu'ujeune animal soit fatigué de tirer tôt le jeune poulain se laissera conduire docilement partout. Quelques caresses après chaque leçon, le rendront encore plus confiant.

La deuxième chose à enseigner se retomber aussitôt.

l'opération est répétée pour chaque tuntes du dressage. antre membre en prenant les mê- | Quand j'ai un cheval nouveau coups portés sur le sabot.

année qu'on doit apprendre au re rapide et en descendant une côpoulain à ne pas avoir peur des ite. Que d'accidents on évite de re qu'il ait compris qu'il n'y a rien à craindre et qu'il n'en fasse auem cas; puis on emploie un linge plus gros et plus long, puis un petit lin tout autre objet.

mors durant la première année partir au pas. afin de leur faire un peu la bouche. Il suffit de leur mettre une bride i mors un peu gros avec led'heure ou vingt minutes d'abord, puis plus longtemps ensuite. La bouche se durcira insensiblement et quand le temps viendra d'exercer un peu de pression sur le mors le poulain sera moins surpris.

qu'il faut faire son éducation; c'est pourquoi on doit lui enseigner le plus tot possible à ne pas craindre le claquement du fouet, la vuc d'un parapluie, d'un objet blanc, un bruit quelconque, les chiens,

On se promône tous les jours dans l'écurie en faisant claquer très fort un fouet. Les premières fois le poulain bondit en avant monte dans sa crèche, renâcle et manifeste de toute manière sa grande frayeur. On n'en fait aucun cas et l'on continue à faire claquer le fouct sans parler du tout à l'animal qui s'en inquiète de moins en moins et finit par n'y plus faire attention. Les jours de pluie l'instructeur entre à l'écurie

gite sans s'occuper de la peur du jeune animal et toujours sans lui parler; après s'être promené quelque temps avec le parapluie ouvert il le dépose aussi près de l'animal, qui l'examine et se convainc vite qu'il n'y a pas de danger. Si cette saire et si l'on commence l'éduca-inanœuvre est répétée de lemps en tion des la première année du temps au dehors comme à l'écurie poulain. C'est clair que si l'on le poulain n'aura bientôt plus aucune peur de cet objet.

Il est utile d'étendre un drap de teine l'assouvent, le dressage sera lit sur une corde un jour qu'il venarrivo infiniment plus difficile, et dans te beaucoup afin que le drap fasse beaucoup de bruit. Le poulain En premier lieu, on apprend au est amené dehors et conduit petit poulain à ne pas avoir peur des la petits vers le drap. D'abord il en personnes et à se laisser conduire aura très peur, graduellement il s'y docilement par le licol. Cette le- habituera et enfin il n'en fera aucon doit être donnée dès les pre- cun cas. C'est ainsi qu'on l'accoutume au bruit du fusil, du tambour, de la ferraille, de la trompette, etc.

Dans le cours de la deuxième année, le poulain doit être dressé longe du licol et un autre pousse au harnais. Il faut prendre bien légèrement le poulain. Cette ma- garde à ce que le collier soit assez grand pour ne pas frotter sur aucune partie de la tête en le mettant Afin que la jeune bête s'accoutume ne traction active jusqu'à ce que le au frottement et au battement des diverses parties du harnais on la en arrière et qu'il commence à cé- laisse durant une heure par jour der. C'est alors le temps pour ce- avec le harnais à l'écurie. Puis lui qui tient la longe de tirer un on la fait sortir et on la fait marpeu afin d'entraîner le poulain en cher et trotter de façon à ce que avant. Cette opération étant répé- les porte-faix, les sangles, et les tée tous les jours, en silence, bien- avaloirs lui battent sur les jambes afin de l'accoutumer à ne pas être chatouilleuse.

Quand le poulain est bien dressé jusque-là, on peut lui montrer les guides. Ce dressage se fait sans au poulain c'est de se laisser tou- voiture. L'animal étant attelé on cher et lever les jambes. Le si-passe les guides dans les porte-faix lence est de rigueur encore ici. et l'instructeur tenant les rênes à L'instructeur le fait tenir par le au moins six pieds de l'animal, il licol, et il lui frictionne légèrement le fait marcher et lui apprend à les jambes antérieures, puis les pos-obéir à la guide en le faisant tour térieures, sans essayer de les lui ner tantôt à droite, tantôt à gaulever. Quand il ne fait plus au- che. C'est le moment de lui apcun cas des frictions, il lui fait le- prendre à partir au coup de langue ver un membre antérieur et le lais- ct à arrêter au mot ho! prononcé fermement. Le dresseur ne doit Le jour suivant il fait lever le jamais perdre patience et éviter même membre et le tient quelques aussi tout ce qui pourrait le faire secondes plus longtemps, en aug- perdre au poulain. Il faut persismentant chaque jour la durée du ter jusqu'à ce qu'il obéisse vivelever, jusqu'à ce qu'il arrive à le ment au commandement de départ tenir assez longtemps pour exami- et surtout à celui d'arrêter. Voiuer le sabot avec attention. Alors là une des parties les plus impor-

me soins. Puis l'instructeur lui c'est la première chose que je lui enseigne à ne pas craindre les enseigne et je ne le laisse pas qu'il n'arrêto immédiatement au mot C'est aussi durant cette première ho! alors qu'il est lancé à une allu-

objets qui lui touchent la croupe et cette façon. Tant que le poulain les membres postérieurs. On lui n'a pas apris tout ce qui précède passe légèrement d'abord un gros il ne doit pas être attelé à la voilinge sur ces parties et cela jusqu'à ture. L'ayant appris, on le met sur une voiture très légère, un traineau d'abord, et il n'y a aucune difficulté à le lui faire traîner.

Il importe de l'accoutumer tout bâton ou un manche de fouet, en- de suite à partir doucement, ce qui est très facile ; il n'y a, dès le début Il est sage de les habituer au du dressage, qu'à toujours le faire

Dressé au traineau, on l'attèle sur une voiture légère à deux roues ou à quatre roues, la première est quel I jouera pendant un quart préférable, car on évite mieux les accidents. Il va sans dire que la voiture sera le plus souvent allège.

Si le dressage de nos chevaux était-fait de cette façon, nous n'aurions pas tant de chevaux peureux rétifs<sup>t</sup>et méchants, et le cultivateur C'est quand l'animal est jeune obtiendrait invaribalement 30 à 40 pour cent de plus pour ses élèves. J. A. COUTURE.

> A une réunion récente de l'exéentif des sociétés d'éleveurs de chevaux et de bovins de la Saskatchewan, il a été décidé de tenir des ventes de ces deux catégories d'animaux de race pure à Régina et à Saskatoon. La vente de Régina doit avoir lieu les 14 et 15 mars; celle de Saskatoon. les 21 et 22

La quantité de labours d'automne effectués en Saskatchewan est bien inférieure à la quantité enre chienne à Jacques: c'était l'achegistrée en l'automne de 1915 et en- eux de guenilles. Le père alla core plus au chiffre de 1914. Voiles chiffres: 1914, 4,407,320 -es 1915, 1.731,497 acres: 1916 avec un parapluie ouvert et il l'a 246.677 acres.

#### Les adieux de la Grise

Ce soir-là, au souper, ce fut tout coup une grande émotion. Le père, tout en coupant une mie de pain, avait dit, la voix un peu ser-

"Vous savez, les enfants, on va rendre la Grise. A l'âge qu'elle a, il n'est pas sûr qu'elle hiverne. J'ai rencontré l'autre jour l'acheteux de guenilles; il m'a fait une belle offre. C'est le bon temps de s'en défaire".

Les enfants se regardèrent; aueun d'eux ne dit mot. Comme toujours ce fut la mère qui prit la défense du faible:

"Il passe pour avoir la main duferme. Et s'il fallait qu'elle fût maganée, la pauvre vieille!... Je re, vendre ses vieux chevaux... rir de leur belle mort..."

Elle prononça ces petites phradeuil allait fondre sur la maison. | mère rentra.

C'est que, voyez-vous, elle avait regardée comme de la maison.

renait-il pas de l'avoir vue petit chirant comme un adieu. poulain? Que de fois, lui encore enfant, elle était venue manger du lequel, se mit à pleurer. "Pauvre sel dans le creux de sa main! On Grise"! dit l'aîné. "Pauvre vieill'attirait ainsi de l'autre côté de la le! dit le père, c'est de valeur encobarrière, à cause de sa mère qui re, à cet âge-là!" était une vieille grimaceuse. Et là, bien en sûreté, on disait aux tout-petits: "Venez voir le petit | poulain." (Dans ce temps-là, elle ne s'appelait pas encore la Grise.) Et les tout-petits, hissés dans les bras du grand frère, pouvaient à loisir flatter le jeune animal, passer leurs mains sur la croupe et le prêts. museau au poil soyeux, sans autre risque que de se faire licher les doigts-c'est si licheux un petit poulain—: et l'aîné, lui, s'employait à coucher à droite la crinière naissante ou démêlait le toupet que les lutins, comme l'on sait, viennent natter pendant la nuit.

Le petit poulain eut bientôt fait de devenir la Grise. Alors, comme elle avait belle mine et grand air, l'aîné en fit son cheval de garon. Aujourd'hui, hélas elle est bien cassée, la pauvre vicille! La croupe s'est creusée, les sabots se sont écrasés, et, comme vous le voyez, elle est un peu assise sur ses pieds de derrière. Mais si vous l'aviez vue, vous autres. la Grise, dans son jeune temps, avec sa robe pommelée, bien sanglée dans son barnais du dimanche, le corps mince, les pattes fines, un œil qui parlait et cette tête vivante qui encensait presque toujours!...

Les enfants, la mère et le père pensaient à toutes ces choses sans doute pendant que ce soir-là ils achevaient en silence de prendre leur souper.

Le lendemain, drès le matin, on vit arriver sur quatre roues criardes, une boîte sale et branlante, comme en ont les Gipsy, traînée par un vieux cheval aussi efflanqué qu'un squelette. De la voiture descendit un petit vieux à figure d'Abraham, attelé comme la chercher la Grise à l'écurie. L'aheteux lui tâta les côtes, lui regarla aux dents et ronchonna d'un ton qui nous blessa beaucoup:

'C'est pas une pouliche". Le père se contenta de répondre: "C'est vieux, mais ça encore du cœur, allez".

Quant à nous, nos yeux ne se détachaient pas du cheval de l'acheteux si rosse et si maigre qu'on aurait pu lui compter les côtes de chez le voisin. A la pensée qu'on réservait peut-être le même sort i notre chère vieille Grise, nous nou. sentions presque une envie de pleu-

L'acheteux mit la main dans sa poche, en tira, mélé à des bouts de corde et à des clous rouillés, un petit rouleau de billets de banque la tête haute tandis que les persontout sales de poussière de tabac. Un à un, il jeta les billets dans la re, l'acheteux, risqua-t-elle d'une main du père, lentement, de l'air voix qu'elle s'efforçait de rendre d'un homme qui a conscience de jeter de l'argent à l'eau. Le bigre! quand on y songe! il achetait la m'en vais dire comme on dit: ça Grise pour trente piastres. Oui, ne porte pas de chance, d'ordinai- mes amis, pour trente piastres. C'était pour rien. Puis, l'acheteux Quand ils ont tant travaillé, il- ont passa une corde au cou de la jubien mérité qu'on leur paye pen- ment et l'attacha derrière sa voitusion sur leurs vieux jours... A la re. A ce moment nous nous apfin du compte, voyez-vous, on est prochâmes de la Grise pour lui touaussi regagnant de les laisser mou- cher une dernière fois: "Adieu la Grise"!—La Grise partit.

Au détour du jardin, comme ses, lentement, avec un silence en- elle prenait le chemin du roi, la tre chacune, dans l'attente d'une pauvre bête parut se douter qu'elle parole de pitié. Le père ne répon-s'en allait pour toujours. Elle se dit pas, ni les enfants. Chacun tourna vers la maison, vers ses anmangeait, les yeux au fond de son ciens maîtres, vers l'écurie, vers la assiette, dans un silence tout à fait | terre tant de fois labourée et poustriste. On eût dit que quelque sa un hennissement plaintif. La

Nous autres, nous restions là à une histoire, la Grise. Elle était la regarder s'en aller. Souvent née là, il y avait vingt-six ans, sur elle se tournait encore pour hencette quatrième terre du rang du nir. Elle passa chez les Landry, Bois-Vert de la paroisse de Saint- puis chez les Campeau, puis chez Michel. Elle y avait grandi, avait la Bouchard. Nous ne la voyions brouté dans tous les prés, labouré, plus qu'un peu et de temps en hersé, fauché, râtelé, charrié dans temps en temps, derrière la boîte toutes les pièces; elle avait été tour de l'acheteux, dans les éclaircies à tour le cheval pour sortir, le che- des feuillages du chemin. Quand, val pour travailler, la jument pour | à la quatrième terre, elle fut sur le rapporter. Toujours sa vie s'était point de disparaître pour toujours mêlée à celle de la ferme, à la vie au coude de la route et derrière le de ses maîtres, à la vie des enfants. | bois des Boileau, nous la vîmes Autant vaut dire que la Grise était tourner la tête encore une fois et le vent nous apporta un dernier L'aîné, un célibataire, ne se sou- hennissement long, plaintif, dé-

L'un des enfants, je ne sais plus

L'abbé L. GROULY.

#### MARCELIN

Bois de construction de toute sorte. Beau bois de Colombie, Portes Chassis, Papier à Couvertures (dalles), Pieds d'escaliers tournés

Conditions faciles.

Venez me voir à mon bureau J. A. BOYER

Propriétaire

# COUR A BOIS DES

Nous avons exactement ce qu'il vous faut en fait de bois pour votre bâtisse et au meilleur marché possible. Cherchez le hangar blanc.

DEPOTS A Prince-Albert et Hoey McDiarmid Lumber Uo. 17ème rue Ouest,

#### Le sommeil

Il faut dormir de six à huit heures par jour. Rien n'est bon comraite", mais rien n'est plus rare.

noins favorable au bon sommeil: elle occasionne des cauchemars et | faite. les réveils soudains et agités.

Sauf dans les cas où l'on craint ine fatigue organique déterminée, il est préférable de dormir sur le côté droit et légèrement courbé.

Les cardiaques devront dormir nes nerveuses autont intérêt à dormir la tête basse.

Vous connaissez le procédé poulaire que beaucoup de gens emploient avec succès pour faire venir le sommeil. Il consiste à compter, un, deux, un deux, etc., en suivant le tic-tac d'une pendu- LE PATRIOTE DE L'OUEST

le voisine, ou même les mouvements du cœur.

L'heure préférable pour le sommeil est, pour les adultes, de onze ne le sommeil régulier, et surtout heures du soir à sept heures du comme le sommeil "d'une scule matin. Les longues veilles altè-Couchez-vous immédiate-La position sur le dos est la ment après le repas ou au moins deux heures après la digestion

Evitez les sommeils de la journée, surtout ceux après le repas de midi. La sieste n'est pas entrée dans nos habitudes canadiennes et n'est pas favorable à notre organisme, ni à notre beauté. Elle occasionne des migraines, des défaillances de l'appétit et parfois même des vertiges.

Si vous dormez bien la nuit, rous n'aurez pas besoin d'un complément diurne de sommeil.

Abonnez-vous au

## CREME

Du 1er Janvier 1917 jusqu'à nouvel ordre nous paierons les prix suivants pour le gras de crême à votre sta-

> - - - 44 cts la lb Gras de crême douce Gras de crême aigre No. 1 - - 41 cts la lb Gras de crême aigre No. 2 - - 38 cts la lb

THE PRINCE ALBERT CREAMERY CO., LTD.

Prince-Albert

#### QUAND VOUS VOULEZ DE LA FARINE

vous voulez de la bonne farine, de la farine qui a vieilli comme il faut dans un endroit convenable, de la farine sèche, bien aérée et exempte d'odeur.

### QUAND VOUS ACHETEZ DE LA FARINE

chez nous, vous êtes sûr d'avoir votre marque favorite dans les meilleures conditions possibles.

#### NOUS VENDONS DE LA FARINE

du grain et des fournitures de toutes sortes pour les poules, mais rien autre chose.

102, 8ème rue Est

Téléphone 2701

Notre assortiment est très complet en fait de Nouveautés, Habits, Chaussures, Epiceries, Vaisselle et de tout ce que l'on peut trouver dans un bon magasin général.

Nos prix sont modérés

Nous apprécions votre visite. Nous payons le plus haut prix pour les produits de la ferme, les volailles et les fourrures brutes.

# Bakers Ltd

Successeurs de G. R. RUSSELL et FRERES

11ème Rue Ouest

Prince Albert, Sask.

# Aux fermiers

Nous avons pris les mesures nécessaires pour disposer pour nos fermiers de langue française de tous produits agricoles qu'ils voudront bien vendre par notre entremise. Nous leur procurerons les meilleurs prix.

Notre commission est minime.

Informez-nous de ce que vous avez à vendre.

CIE CANADIENNE DE COLONISATION LIMITEE REGINA. Sask. 1863 rue Cornwall, Édifice du CLUB CATHOLIQUE,

## Prince-Albert et Environs

#### SOIREE DE L'A. C. F. C. **LUNDI 19 FEVRIER**

La prochaine soirée mensuelle de l'A C. F. C. aura lieu lundi prochain, dans la salle paroissiale, comme toujours. Elle promet d'être particulièrement intéressante et chacun s'en rendra compte aisément quand nous aurons dit que la pièce de résistance sera une conférence du R. P. Panhaleux, qui a choisi un sujet de palpitante actualité: "l'Esprit gaulois au front". Nul n'est mieu qualifié pour nous conduire par la pensée dans les tranchées en compagnie des héroiques poilus, ses compotriotes. Il fera rire et peut-être pleurer son auditoire. Ce sera certainement la conférence la plus intérssante de la

A cette soirée de lundi, on exposera brièvement l'œuvre de Propagande française.

On procedera également à l'élection du bureau de l'A. C. F. C. pour l'an-

Etant donnée l'importance de cette réunion, tous les Franco-Canadiens se feront un devoir et un plaisir d'y assister.

Il y aura naturellement, selon l'usage, un excellent programme musical. Tous sont cordialement invités. L'entrée est gratuite.

-De passage à Prince-Albert, le R. P. Grandin, provincial des Oblats, qui est parti mardi pour Lebret, assister ( aux funérailles du R. P. Hugonard: le R. P. Naessens, d'Edmonton, actuellement à Duck Lake: le R. P. Anthony Sylla, également à Luck Lake: M. l'abbé Vandamme, en route pour Mar-

—Le R. P. Bruck, directeur de l'Or-phelinat Saint-Patrick, est parti mardi pour Rochester.

#### Coopération rurale

C'est avec le plus vif intérêt que nous suivons les ciforts de l'Association coopérative rurale de Prince-Albert qui, bien que jeune encore, s'impose à l'attention et manifeste une belle vitalité. On connaît l'importante décision qu'elle vient de prendre de fonder un magasin coopératif où tous ses sociétaires pourront se procurer des marchandises à des conditions exceptionnelles de bon marché. Pour commencer, ce magasin sera plutôt un entrepôt où l'on trouvera les produits les plus essentiels sur la ferme: farine, sucre gruau, son, etc. Le secrétaire-trésorier, qui aura charge de cet entrepôt, s'occupera également de la vente de tous les produits de la ferme que lui confieront les sociétaires

Cette idée d'achat et de vente en coopérative répond à un désir depuis longtemps exprimé dans la classe agricole de la région. Il convient de féliciter M. H. C. McQuarrie, président bé, président de la commission scolaire de l'Assosciation coopérative rurale de de Stobart a été choisi comme délégué Prince-Albert, à qui revient le mérite d'avoir mis le projet à exécution.

Nous constatons avec plaisir que nos Franco-Canadiens prennent une part active à ce mouvement et nous ne pouvons que les encourager à continuer, puisqu'ils doivent en retirer de réels avantages matériels.

#### Municipalité de Buckland

A sa dernière réunion, le conseil a passé les deux importantes résolutions qui suivent, pour être transmises à la Convention des Municipalités rurales:

"Que l'attention du Département de l'Intérieur soit appelé sur la nécessité de règlements plus stricts pour l'accomplissement des devoirs de l'homestead. Un grand nombre d'homesteads sont occupés pendant quelques années, aucune taxe n'est payée et très peu de travaux ou même pas du tout y sont faits. Dans la municipalité de Buckland, il y a de 50 à 100 omestends qu'il faudrait s'occuper de quelque façon de rendre productifs".

"Etant donné que des occupants d'homesteads diffèrent leur demande de patente afin d'éviter la collection de leurs taxes d'après l'Acte des arrérages de taxes, que le Département de l'Intérieur soit requis de coopérer avec les municipalités pour faire obtenir leurs patentes à ceux qui y ont droit".

Le conseiller McLeod et le secrétaire-trésorier ont été nommés délégués à la Convention des municipalités rurales qui se tiendra à Saskatoon les 7,

Dans la division No. 6, les animaux devront être enfermés maintenant toute l'année et non plus seulement pendant les mois d'hiver.

M. T. Murray, avocat, parlant au nom de clients détenteurs d'hypothèques sur la subdivision de lots Turner, a proposé au conseil de taxer ces lots comme terres à culture. Les taxes accumulées actuellement sur ce lots dépassent de beaucoup sa valeur seigner le français et le cathéchisme. réelle.

#### ALBERTVILLE, Sask.

Un représentant du gouvernement est venu dernièrement dans le district étudier la question de l'établissement d'une crèmerie. Il est reconnu que la région est particulièrement adaptée à 'industrie laitière et quelques fermiers l'exploitent même sur une large échelle. La proposition est naturellement accueillie avec enthousiasme et chacun forme des vœux pour que le projet se réalise.

M. Gobeault, un fermier du nord d'Albertville, s'étant égaré dans les bois, a passé la nuit à la belle étoile et a eu les pieds et les mains gelés. II lui faudra quelque temps pour se rétablir.

#### DOMREMY, Sask.

La semaine dernière, Herman Martin, employé chez M. Mitau, en allant chercher un voyage de paille, fut surpris de voir un gros loup administrant une raclée à la chienne de M. Mitau... Herman eut vite fait de dételer un de ses, chevaux et de porter secours à la chienne... mais d'une singulière façon n'ayant aucune arme, pas même de bâton. En bon habitué des montagnes suisses, il s'élança de son cheval sur le loup et une lutte corps à corps s'engagea. A force coups de poings. Herman assomma le loup. Cependant il en conserva un petit souvenir, car dans la lutte il a reçu un coup de dent sous le mentoa.

Samedi le 2, vers dix heures du matin un incendie à détruit complètement la maison d'habitation de M. Jean Beaudais père. Avec l'aide de quelques voisins, une grande partie des meubles ont été sauvés. Les pertes sont évaluées à 890 piastres, couvertes en partie par une assuranc.

#### DUCK LAKE, Sask.

L'A. C. F. C.

Le cercle local amonce, par la voie du comité, sa première réunion mensuelle pour dimanche prochain, 18. jour de la Fête de Charité" organisée au profit de l'église. Les directeurs ont bien voula accepter le patronage de cette fête, qui sera à l'avantage des deux organisations.

LA FETE DE CHARITE. Les organisateurs travaillent ferme ux derniers préparatifs. Déjà on peut annoncer sans indiscrétion qu'il y aura de jolis et utiles objets à tirer au sort ou à vendream goûter où fon nous romet de bonnes et savoureuses tartes et un joli concert par les élèves du convent et de l'école. Les portes seront ouvertes à 4 heures à l'issue des vêpres

'N BEAU GESTE. Duck Lake ne veut pas tirer de l'urrière. Dimanche, les commissaires d'école réunis au presbytère décidêrent à l'unanimité de se faire représenter Drumont, fondateur de la Libre PETITES ANNONCES à la prochaine convention des commis- Parole, vient de mourir à l'âge de mires d'école de la province. M. O. Du 73 ans. Il y a quelques mois, il et il sera là. au front, pour défendre de son journal. nos droits si on s'avisait d'y toucher.

La mort moissonne souvent chez nous de ce temps-ci. Jeudi M. Célestin Gervais, frère de notre estimé concitoyen M. G. Gervais s'éteignait doucement, munis des sacrements de l'Eglise i l'âge de 67 ans. Il était ici depuis quelques mois seulement, retiré chez son frère.

Samedi. M. Ladouceur mourait après quelques semaines de maladie, laissant

#### MARCELIN, Sask.

Notre hazar des jours gras s'annonce ermme un gran l'sir lès, à en juger par les préparatifs fiévreux dont on l'en-

Il débutera le lundi gras, à 7.30 hrs par une partie de riches paniers à la salle McDonald.

Le mardi, rafle, pèche et jeux du père Lajeunesse. Résultat du concours. De nombreux visiteurs sont attendus les environs et jusque de Prince Albert. Ils seront tous les bienvenus.

#### BIG RIVER, Sask.

Et ceci se passait à Big River en l'an de grâce 1917... Une élection annuelle des commissaires de l'école deal avoir lieu, aire que l'annoncait plus ou moins clairement certains morceaux de papier affichés en plusieurs endroits de la ville.

for Canadiens fra içu s de la place qui avaient toujours eu pour les représenter-dans le passé-un Canadien-français, décidèrent de proposer cette année encore un des leurs pour candidat, les anglais protestants s'arrangeraient pour Furs deux candidats. Le curé fut même chargé de notifier aux parois-

- de la Jécision prise par l'A. C. F. C. Mais figurez-vous que durant l'intervalle, un complot infernal fut découvert. Les "Frenchs" voulaient s'emquart de section qui a été divisé en parer de l'école, parait-il, pour y en-M. Brunet le candidat des Canadiens-

ings is, promosty e perfout s'il était élu, de faire apprendre le français et atéchisme à les en ante protes-

tants de l'école. Quant à l'assistance à la messe, on pensait bien que M. Brunet n'oserait pas demander à ce que les enfants protestants y assistent, mais... pouvait-on se fier à ce bonhomme?... Voilà donc le complot découvert. tier du Dominion vendra à l'encan en Il s'agissait de ne pas perdre de temps la cité de Prince-Albert, à 2 hrs P.M., pour sonner l'alarme en ville; et l'on er ferdit pas

vit passer dans les rues de notre pai- La mise à prix sera de \$2.990.00. sible village un certain citoyen qui avait reçu ordre d'un "gros bonnet" de s'en aller partout prévenir les endornis des terribles dangers qui les menacaient s'ils ne se réveillaient et n'agissaient promptement.

Aux armes citoyens! formez vos ba- une superficie de 3.00 milles plus ou taillous! Et. admirable exemple de discipline, comme ces vieux Romains des temps jadis conduits à la victoire par les oies ou les canards du capitole, les endormis se réveillèrent et comme un seul homme tous firent leur devoir. 'onséquence: les ', rench" furent mis en déroute et il paraît qu'ils courent encore.

En voyant un pareil apploiement de forces l'on dit que notre paisible bédeau crut pour le coup que la "circonsription" venait d'être établie à Big Ottawa, 26 janvier, 1917. River et l'on ent toutes les peines du monde à lui faire comprendre qu'il s'agissan d'une élection et non de la eirconscription."

L'on dit encore qu'en apprenant le résultat du vote, prasieurs gros légumes" s'embrassèrent, sous le coup d'une émotion facile à concevoir. La patrie était sauvée.....

A part cela, rien de men nouveau à Big River. Nos pêcheurs font de bonnes affaires cette annee.

Nous avons eu tout dernièrement le plaisir d'entendre M. l'abbé Vandamme nous parler de la Belgique et de la guerre. \$9.75 ont été collectés au cours de la soirée qu'il nous a donnée. Outre ce montant près d'un millier de dollars a été recueilli dernièrement. soit pour le Fonds patriotique, soit pour le Fonds Belge. , est preuve que Big River fait noblement sa part dans le domaine de la charde.

#### DEBDEN Sask.

Lundi dernier avait lieu une assemblée des commissaires du district scolaire de Bérubé.

On avait à s'assurer les services d'un secrétaire-trésorier pour l'année 1917. C'est M. Bujo'd qui a été, choisi.

On s'est ensuite occupé de la question de la Convention des commissaires a cole qui a it se tenir à Régina 'es 27 et 28 courant. M. Cyrille Tremblay, le président, sera le délégué de

#### Mort d'Edouard Drument

Le célèbre polémiste Edouard avait dû abandonner la direction

Né à Paris en 1844, M. Drumont, d'abord employé à la préfecture de la Seine, entra ensuite dans le journalisme, et se fit tout à un grand retentissement: la France juive, essai d'histoire contemporaine, paru en 1886. Ce pamphlet, dans lequel il attaquait les Juifs ra des duels. Drumont n'en continua pas moins sa campagne avec une ardeur croissante et fonda, en 1892, la "Libre Parole", qui devint l'organe de l'antisémitisme. Il fut foin, etc. S'adresser à D. LACERTE, élu député d'Alger en 1898, après de retentissantes campagnes.

#### LES MARCHES Prince Albert

| 3                     | No. 2 nord                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                     | No. 3 nord145                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | No. 4 nord                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | AVOINE35 à 42                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | ORGE 50 à 75c.                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                     | FOIN la tonne10.00                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | POMMES DE TERRE le minot0.75                                                                                                                                                                                                                |
| -                     | BEURRE, la livre0.40                                                                                                                                                                                                                        |
| t                     | OEUFS, la douzaine45c à 60c                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                     | BOEUF la livre0.101/3                                                                                                                                                                                                                       |
| -                     | PORC la livre0.131/2                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | MOUTON, la livre0.18                                                                                                                                                                                                                        |
| ĭ                     | [ <del>-</del> · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                            |
| ı                     | 1 477                                                                                                                                                                                                                                       |
| -                     | Winnipeg                                                                                                                                                                                                                                    |
| -                     | Winnipeg                                                                                                                                                                                                                                    |
| -                     | RLE—<br>No. 1 nord                                                                                                                                                                                                                          |
| -                     | BLE—         No. 1 nord.       168%         No. 2 nord.       165%                                                                                                                                                                          |
| -                     | BLE—         No. 1 nord.       1683/4         No. 2 nord.       1653/4         No. 3 nord.       1603/4                                                                                                                                     |
| , 5                   | BLE—         No. 1 nord.       168%         No. 2 nord.       165%         No. 3 nord.       160%         No. 4 nord.       151%                                                                                                            |
| -                     | BLE—       No. 1 nord.       168%         No. 2 nord.       165%         No. 3 nord.       160%         No. 4 nord.       151%                                                                                                              |
| , 5                   | BLE—       No. 1 nord.       168%         No. 2 nord.       165%         No. 3 nord.       160%         No. 4 nord.       151%         AVOINE—       No. 2 C. W.                                                                            |
| - , t t -             | BLE— No. 1 nord. 168% No. 2 nord. 165% No. 3 nord. 160% No. 4 nord. 151%  AVOINE— No. 2 C. W. 55 No. 3 C. W. 52%                                                                                                                            |
| -<br>-<br>-<br>-<br>- | BLE—         No. 1 nord.       168%         No. 2 nord.       165%         No. 3 nord.       160%         No. 4 nord.       151%         AVOINF—       No. 2 C. W.       55         No. 3 C. W.       52%         No. 1 fourrage.       53½ |
| , , , , , , , ,       | BLE— No. 1 nord. 168% No. 2 nord. 165% No. 3 nord. 160% No. 4 nord. 151%  AVOINE— No. 2 C. W. 55 No. 3 C. W. 52% No. 1 fourrage. 531/4                                                                                                      |
| , , , , , , , ,       | BLE— No. 1 nord. 168% No. 2 nord. 165% No. 3 nord. 160% No. 4 nord. 151%  AVOINE— No. 2 C. W. 55 No. 3 C. W. 52% No. 1 fourrage 531%  ORGE— No. 3                                                                                           |
| , , , , , , , ,       | BLE— No. 1 nord. 168% No. 2 nord. 165% No. 3 nord. 160% No. 4 nord. 151%  AVOINE— No. 2 C. W. 55 No. 3 C. W. 52% No. 1 fourrage 531%  ORGE— No. 3. 95 No. 4. 90                                                                             |
| - , 5                 | BLE— No. 1 nord. 168% No. 2 nord. 165% No. 3 nord. 160% No. 4 nord. 151%  AVOINE— No. 2 C. W. 55 No. 3 C. W. 52% No. 1 fourrage 531%  ORGE— No. 3. 95 No. 4. 90 Fourrage. 78                                                                |
| - , 5                 | BLE— No. 1 nord. 168% No. 2 nord. 165% No. 3 nord. 160% No. 4 nord. 151%  AVOINF— No. 2 C. W. 55 No. 3 C. W. 52% No. 1 fourrage. 53½  ORGE— No. 3. 95 No. 4. 90 Fourrage. 78                                                                |
| - , 5                 | BLE— No. 1 nord. 168% No. 2 nord. 165% No. 3 nord. 160% No. 4 nord. 151%  AVOINF— No. 2 C. W. 55 No. 3 C. W. 52% No. 1 fourrage. 531%  ORGE— No. 3. 95 No. 4. 90 Fourrage. 78  IN— No. 1 N. W. C. 2531/                                     |
| - , 5                 | BLE— No. 1 nord. 168% No. 2 nord. 165% No. 3 nord. 160% No. 4 nord. 151%  AVOINF— No. 2 C. W. 55 No. 3 C. W. 52% No. 1 fourrage. 53½  ORGE— No. 3. 95 No. 4. 90 Fourrage. 78                                                                |



/ente à l'encan du droit de coupe sur les terres de la Couronne

Le 25 avril prochain, l'agent forescence, le bois se trouvant sur la réser ve 2055. La dite réserve comprend les Deux jours avant-les élections, on terres suivantes de la Saskatchewan

'serve forestière 2055 est situé en la province de la Saskatchewan et comprend la ½ nord et le ¼ S. E. de de la section 32; la ½ nord de la section 35; du "township" 42, aussi la section 2 et la 1/2 section ouest de la section 1 du township" 43, le tout dans le rang 11. Les Français se ruent au pouvoir. à l'ouest du 2ème méridien, et elle a

Aucune licence ne sera accordée a ant que le prix d'acquisition et le yer du terrain pour la 1ère année aient été pavés.

Les conditions de paiement et le prix lu loyer sont mentionnés dans les rèlements forestiers dont un exemplaire pent être obtenu sur demande faite soit au soussigné, soit à l'agent forestier du Dominion de Prince Albert. B. L. YORK.

Controleur Département des fôrets et paturages. Ministère de l'Intérieur



15 jeunes étalons percherous, de un Aussi, 10 pouliches de race percheconne, de un an à 2 ans.

10 étalons et pouliches Clydesdale. iu même âge que ceux ci-dessus. 10 taureaux et génisses de chacune des races: Shorthorn, Durham; aussi des taureaux "Hereford" et "Polled Angus."

Tous ces animaux sont enrégistrés et on pourra les voir en s'adressant à moi. à Battleford.

Renseignements donnés par lettre ou autrement. Conditions raisonnables faites aux acheteurs.

# A. CHAMPAGNE

Battleford, Sask.

TARIF-Un sou le mot par insertion Quatre insertions pour le prix de trois Minimum, 20 sous. Les chiffres et les signes comptent pour un mot chacun

TERRE A VENDRE-480 acres, tout cultivable, pas de perte, un mille du village de Montmartre. 230 acres prêts à semer. Bon puits avec engin. Bonne écurie et maison. Presque tout coup connaître par un livre qui eut clôturé. Bon marché pour comptant, ou termes faciles avec un peu de comptant. Pour plus d'informations, écrire au Rév. J. A. Therriault, Montmartre, Sask.

TERRES A VENDRE.—Dix quarts de et des hommes politiques avec une section à vendre, à conditions faciles, quelques semaines de maladie, laissant une jeune femme et six enfants. Nos extrême violence, donna lieu à dans le district de Prince-Albert, de sincères condoléances à ces familles d'ardentes polémiques et lui attiser à D. LACERTE, 13ème rue Ouest Prince-Albert.

> ECURIE DE LOUAGE A LOUER OU VENDRE-Une écurie pouvant con-13cme rue Ouest, Prince-Albert.

> CENT TONNES DE FOIN A VEN-DRE-Cent tonnes de foin (mil) à vendre à bonnes conditions. S'adresser à D. LACERTE, 13ème rue Ouest,

MEDECIN CANADIEN-FRANÇAIS-In demande un médecin canadien-frangais, catholique, pour un district du nord de la province. S'adresser pour renseignements au PATRIOTE DE L'OUEST.

POSITION DEMANDEE.—Une institutrice possédant certificat français pour Québec, et certificat de 3ème classe pour Saskatchewan. Pourra commencer vers le 14 mars. S'adres-ser de suite à M. A. M. 2242 rue Mc-Intyre, Régina, Sask.

ON DEMANDE-Pour l'école de Arborfield, un instituteur porteur d'un certificat de deuxième ou de troisième classe. De préférence une personne parlant l'anglais et le français. Devra entrer en fonctions le 1er mars.

#### Foin et patates demandés

L'on désire plusieurs chars de patates et 200 tonnes de foin, soit de prairie "Red Top" ou autre qualité; aussi avoine au char. Informez-nous de ce que vous avez à disposer.

Compagnie Canadienne de Coloni sation, Ltee, 1863, rue Cornwall Régina, Sask.

# COMPTOIR AG

Courtiers en grains Canadiens-Français 300 Grain Exchange,

Winnipeg, Man.

ADMINISTRATEURS

Aimé Bénard, M.P.P., Président L. A. Delorme, Vice-Président E. J. Dufresne, Sec.-Trésorier Charles E. Caron, Directeur

J. C. Brodeur, Directeur Ernest Guertin, Directeur Jacques Parent, Directeur

Nous sommes en état de donner le meilleur service possible à tous les fermiers canadiens-français, lesquels emploient le mode le plus avantageux de vendre leur grain lorsqu'ils expédient leurs chars pour être vendus à commission.

Notre gérant, M. Langille, fut pendant plusieurs années le pre-nier inspecteur suppléant des grains. Nos clients bénéficieront alors de l'expérience d'un homme qui a toute la capacité requise pour pouvoir vérifier si la pesée, le "grade" et le "dockage" donnés à l'inspection pour leur grain sont justes. Nous sommes aussi en contact constant avec le marché et pouvons en tous temps obtenir les meilleurs prix possibles pour tous les genres de grain, quelque médiocres qu'ils soient.

Lorsqu'il est désiré, nous faisons des avances généreuses sur réception des connaissements, et entière remise sera faite aussitôt que nous aurons reçu l'avis du déchargement à Fort William ou Port Arthur et que la vente aura été terminée

Nous nous occupons avec soin et promptitude des ordres sur "Ontion".

Nous sommes à vos ordres. Ecrivez-nous pour être renseignés sur les prix du marché et sur la manière d'expédier. Encouragez une compagnie essentiellement française.

Quand vous avez un char à expédier, ayez soin de le consigner à destination de Port Arthur si votre point d'expédition est sur la ligne du C.N.R.; à destination de Fort William si le char est transporté par le C.P.R. ou le G.T.P. Ecrivez sur le connaissement: "Notifiez Le Comptoir Agricole Limité, Winnipeg".

Adressez toute correspondance relative au grain à la compagnie.

300 Grain Exchange, Winnipeg.
Up essai vous convainera des grands avantages qu'il y a à patroniser notre compagnie.



#### Ferme à vendre ou à louer

A raison de saisies pour hypothèque et agissant comme fidei commis de propriétés nous avons de bons quarts de section de terres à vendre à très bas prix. En certain cas nous vendons sans paiement comptant à un homme sûr. Nous avons des fermes à louer sur paiement en moisson ou au comptant

The Bradshaw Agencies Ltd EDIFICE McKAY & ADAM.

# QUE VOTRE ARGENT COMBATTE

POUR VOUS AU FRONT

ACHETEZ LES CERTIFICATS-ÉPARGNES DE GUERRE

DU GOUVERNEMENT CANADIEN

REMBOURSABLES DANS TROIS ANS \$ 25.00 POUR \$ 21.50

50.00 43.00 .86.00 IL NE SERA VENDU À LA MÊME PERSONNE QUE POUR \$1500 DE CES VALEURS

S'adresser à n'importe quelle banque ou aux bureaux de poste où l'on émet des mandats.

**9 JANVIER 1917** 

MINISTERE DES FINANCES. OTTAWA

# Achetez comptant

# et économisez

Nous accordons un escompte de 10 p.c. sur toutes les commandes de planches, lattes, châssis, portes, etc., quand vous payez comptant. Ceci est conforme aux traditions bien connues de notre compagnie qui traite

toujours ses clients avec libéralité.

Sturgeon Lake Lumber Co.

La plus ancienne Compagnie de marchands de ... bois faisant affaires à Prince-Albert....

Cour à bois à

SHELLBROK,

MacDOWALL, ELDRED PRINCE-ALBERT, RED DEER HILL